Algérie, 3 DA; Bharoc, 3,50 dir.; Tunisie, 300 m.; Alle-magne, 1,50 DM; Aurotche, 15 sch.; Belgique, 26 fr.; Canada, 1,10 S; Ckes-d'voire, 340 F CFA; Danemark, 6,50 kr.; Espagne, 100 pas.; E.-U., 96 c.; G.-B., 50 p.; Grèca, 65 dr.; Irlande, 80 p.; Italie, 1 200 L; Liben, 350 P.; Libye, 0,350 Dt.; Lusembourg, 27 f.; Norvège, 8,00 kr.; Pays-Bas, 1,75 fl.; Portugel, 85 esc.; Sánégal, 340 F CFA; Suède, 7,75 kr.; Suése, 1,40 f.; Yougosirvie, 130 nd.

Tarif des abonnements page 2

5, RUE DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 09 Télex MONDPAR 650572 F C.C.P. 4207 - 23 PARIS

Tél.: 246-72-23

Après l'intersion de M. Minhel Crépant (le Monde du 19 juillet! Press d'arrive du commerce et de l'artiss du partir du commerce et de l'artiss du partir du commerce par la comme partir du la fair de partir de la fair de la fa restation restaurante de restation la familie restaura à fet relancé. En ré-parent à le Crépone, de Gabrail Pe-ronnes, président d'account du part; rediret, auslignes quesques pours plus tord (le désaule du 5 noût) que in discretion européeante peuvent feuerair une entrepéeante peuvent fame majore his majores 1004-

Cotte régenfication de la famille redicte. M. Obvier Stirn, député file fil f. rad i do Calvadra et candi-de. il f. rad i do Calvadra et candi-de. il se principata du parti radica; il tendante, un principat spec e la vic-seriam endicale se auxinizates e Se-perandro dese foi auxinizates e Seann les, un départ des ministres com-municipe du garvargement de pourfatt ese favoriser ment det socialistes tours is compre a S'd appelle for suits. de - nom per mona - cutte réuntiera-tion de la famille radicale, M. Frangan Abselie mare (MEG) de Landilles de vest tentelles per la né-tennet d'embere le parte commu-

Cut dour dereibres prises de passtem ne requirem per l'adhésion de M. Didor Barion, prévident du Jest mércal, qui a affetné merdi 19 soul du miero de R.M.C. "Nous pensons profendement que l'aconte du comre pouche se silve date l'appointion, et son pas dans la subabilition uvés le socialisme. papers do et a ses primines. ses inc-Modes an logique, son espeit de 155tome e e Anies tommer ouverts a new rémaillement fide le famille radi-

die participation of the commence property district designs of the commence of fix wants to scaphanda fic was consumer of the first file. design appropried for River Peri de M. R. G. de Jan

Le product de Marie Barrier and a state of the stat organical design ce du contont la Brens Francis, fin constitute de la constitute de mais en dente. gamester - 1: 2 front lives some allendar die Mr fact of my attitudes Election coming for housies for que font ou ser les mont Grant & Postage to fers of the tempt to

Home dans to sens La producta limate dent de turn tedtel it Mail Parmaille, Biet | B. de M. O. Sim Co. Secretaria and tarely lamile redicine deship de l'argumenten dus che. one .che des N & abait avanter dis a &

De in money horses

the same of the contract of the con-

TO THE PERSON

partition of the same

李维 经 1、100 人们经历

Bed the full design the

#72 Les 1 ers 20 . 12:

Selection of the select

nement despitations

Payer for the grantes

aphene in a garasta.

**泛鹤。2.3 (西巴) 20.平** 

te en ge la que retta

Die fer bei beite Die

Server of the Server

grants in the colorest

enter a la la comple

0.000 . 2.0 2.0 2.0 mg/d / 7.002 %

Carrier on a section of

Control of the second

22/21/20/20/20

E MET OF THE SECOND

FRANCOIS CASTER

· New Marketin

and the second

ter es fait de

**記し入りままさからさぎ** 

46 R4 71.1

#### Au Brésil

### Les cercueils blancs du Nord-

PARTITION - LOS DOUGS DONtions to provide the trades to the FRENCH ... 2. S. age. sel de Britte Mais as mort cha-MOTES and Profes de comwith the later place place to the later to 40 NO. " LES ALTERS Mirton despuisario de la minimo GPT CL JOHN OVER DES 2015 e ana proj divelle sock op brook to ment or solumer de feet pas cous qui dans faitheil gangs the die Philipping die geer gara, en el sedu mercus & 4 Poders Mante La 1.50 mg

a the motor perform at the post the line and shall approve at the Ay a. ascillat racetoment le minimum de l'État du Coare der det estudetets generale IN PROPERTY AND THE THE PERSON TO andre de 760 piùs més ders is

A NEW YACKS HELDON'S LINE es : matich at dam de fairme. SHIP IN THE BEAUTH IN SERVICE SALE HISTORIA CONTRA DOS OF Martin de restaure de latticide » Live to the the same implified and most of the first term that MARKET MARKET BARE SE . 200.

-LOS MANTES HAND IN MARKET IN til gerillitride Sera is "tarthat the little an ractionaries Dec BANK HERESTER FOR GROWING The Mar Supposed and The Sand of the 医骨骨 医髓膜 经收益帐户

Title de de partir destr digita d'un pari la figir fue and militare do him they be ! And Ling and mine catefacts its CARRY, SING POR OR 12 TO SELECT galgiograph die das 1585 de 6579. distance dark in Spinish College of College College minds the finance on the Fortages

Squares to stay on factors part. and the enterior of the sent see ga the distributed boulet. 36 fapidly in bangabut had before per peut deux in arter farm un a Species de Soupel à Guert le set MANAGEM BOOK STANS IN Miller & from all or come de the property of manageries til frifattill filletin. A pa and these passed the work district to state the sea simple or the section of the section is wall by them from the dark or PROPERTY OF SERVICE AND ADDRESS. or processing makes a se service margin per management insules de part

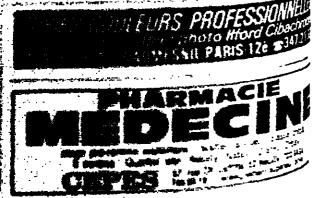

selon une estimation de Washington

La guerre irano-irakienne aurait fait de 175 000 à 500 000 morts

LIRE PAGE 5

L'U.R.S.S. et

la démilitarisation

de l'espace

M. Andropov a profité de la

visite d'un groupe de sénateurs démocrates américains pour lancer ce qu'on appelle à Moscou « une nouvelle initiative de paix ». Les recevant jeudi 18 août au Kremlin, il leur a

en effet annoncé que l'Union soviétique avait décidé d'obser-

ver un moratoire unilatéral

concernant la mise en orbite

de toute arme anti-satellites et

de respecter ce moratoire

« aussi longtemps que les

autres Etats, y compris les Etats-Unis, s'abstiendront de

placer dans l'espace tous types

numéro un soviétique a égale-

ment proposé l'ouverture de

négociations visunt « à résou-

dre de manière radicale la

question des armements anti-

satellites, à s'eutendre sur la

liquidation des systèmes exis-tants et sur la création de nou-

veaux systèmes ». Moscou,

touiours selon M. Andropov,

fera des propositions détaillées sur cette affaire, cet automne, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies.

Les propositions de M. Andropov ont été accueil-

lies avec réserve, d'abord par

ses interiocuteurs puis par le département d'Etat. Certes.

dit-on à Washington, elles

seront examinées avec intérét

et sérieux - M. Reagan

n'avait-il pas consacré, en mars dernier, tout an discours

à la « guerre des étoiles » ? -

mais il est d'ores et déjà clair

qu'un accord sur les armes

anti-satellites posera des pro-blèmes de vérification et de

contrôle très épineux. Il com-

pléterait pourtant dans un

ble le traité de 1967 sur

l'interdiction d'envoyer des

armes nucléaires dans l'espace.

nées contraignent à accueillir

avec prudence les déclarations

de M. Andropov. C'est prati-

quement dès le début de la

conquête de l'espace que

son utilisation à des fins mili-

taires. Depuis douze ans déjà,

elle expérimente régulièrement

des armes anti-satellites dont

le but, en cas de conflit. serait

de détruire les satellites

d'observation et de transmis-

Dans ces conditions, le

moratoire unilatéral décrété

un rôle déterminant dans la

sécurité de la planète. Leur

vulnérabilité ne pourrait

qu'accroître la liste déjà suffi-

samment longue des dangers

sion de l'adversaire.

Un certain nombre de don-

maine particulièreme

d'armes anti-satellites ».



TCHAD

## La position du colonel Kadhafi rend difficile l'ouverture de négociations une offensive contre l'Eglise

Alors que le chef de l'État libyen nie toujours la présence de ses troupes dans le pays, Paris a désigné le général Poli pour commander le contingent français

Après avoir réalfirmé contre toute évidence l'absence d'avions, de chars, de soldats lybiens au Tchad, le colonel Kadhafi s'est déclaré prêt, jeudi 18 août, à - tendre la main - à toute initiative de paix, ajoutant cependant qu' « on ne peut pas entrevoir à court terme une solution de la question du Tchad ».

Outre le fait que le colonel Kadhafi serait plus crédible dans sa volonté de paix s'il n'était pas à l'orion voit mai ce qu'il pourrait offrir en dehors du retrait de ses troupes. dont il nie à priori la présence au

Alors que depuis huit jours les armes se sont tues sur le terrain, tout le monde se dit prêt à négocier, mais encore faudrait-il savoir sur quoi. avec qui et comment négocier. Aujourd'hui coupé en deux, le Tchad ne saurait le demeurer long-temps au risque que soient attisées les convoitises et consacrée une partition inacceptable pour la grande majorité des pays africains. Considé rée de N'Djamena, une négociation, quelle qu'elle soit, implique donc le retrait sincondifformet des troupés

PAKISTAN

L'opposition la campagne désobéissance

LIRE PAGE 5

c'est-à-dire au-delà de la bande d'Aouzou. Logique avec lui-même. M. Hissène Habré ne veut donc négocier qu'avec le colonel Kadhafi. Or, que dit celui-ci, reprenant d'ail-leurs un argament qui était encore il y a peu celui de Paris : - Il s'agit d'une guerre civile », donc la négociation doit se dérouler entre Tchadiens? Mais une rencontre entre MM. Hissène Habré et Goukouni Oueddel ne peut être envisagée. M. Hissène Habré considère son ancien rival comme un suppôt des Libyens, qui ne représente plus rien. M. Goukouni Oueddel déclare de son côté qu'il veut bien négocier

L'O.U.A., dont le président, M. Menguistu, a été investi à

libyennes de l'autre côté de la fron-tière internationalement reconnue, chefs d'Etat d'Afrique centrale d'une mission de conciliation et de recherche d'une solution pacifique, n'a toujours pas fait de propositions et n'a même pas, semble-t-il, comnon plus été convoquée. La modérainitiatives du colonel Kadhali ne

mencé ses consultations. Réclamée par M. Hissène Habré, la réunion du comité ad hoc sur le Tchad n'a pas tion de la déclaration de Brazzaville semble en tout cas montrer que les sont plus aussi bien reçues de la part d'un certain nombre d'Etats africains, comme l'Angola, le Congo ou l'Ethiopie, qui, il n'y a pas si longtemps, auraient condamné avec

#### **POLOGNE**

# Les autorités lancent

Déçu par l'attitude du clergé le parti dénonce la « domination » et l'« intolérance » de la hiérarchie catholique

Le parti communiste polonais vient de déclarer une guerre ouverte à l'Église catholique, présentée comme l'ennemi idéologique nu-méro un et un dangereux fauteur de troubles, et à l'égard de laquelle il ne saurait plus être question de faire montre d'indulgence. C'est là un changement d'attitude : il y a quelques semaines encore, avant la visite du pape du 16 au 23 juin, la presse officielle chantait les louanges de la coopération fructueuse existant entre l'institution ecclésiastiqe et le pouvoir en vue d'une normalisation de la vie sociale et politique de la Pologne. Il est vrai qu'à ce moment là les dirigeants de Solidarité, pour ne pas géner la visite du Saint-Père, avaient adopté un profil bas. Le syndicat indépendant Solidarité mis hors la loi, les autorités pensaient à la reconstitution d'une alliance du

chargeant dans l'esprit du pouvoir de mettre au pas les syndicalistes exaltės

Il n'en a rien été. Tout au long de sa visite, le pape a réaffirmé son soutien inconditionnel aux idéaux d'août 1980 et de Solidarité. A présent, Solidarité - des ouvriers des chantiers navals Lénine de Gdansk, avec Lech Walesa, en tête à la direction clandestine animée par Zbigniew Bujak - a lancé un ultimatum au gouvernement à l'approche du troisième anniversaire de la signature des accords de Gdansk. dont les syndicalistes veulent obtenir

Ainsi, l'Église et le président de Solidarité sont, ils à présent les ci-bles des autorités. Le réquisitoire contre l'Église est paru dans la dernière livraison de Z*ycie Partii* (la vie du parti), revue bi-mensuelle du comité central du parti ouvrier unifié (communiste). L'Église est accusée de pratiques inquisitoriales, de terrorisme spirituel et d'intolérance agressive par un responsable idéologique d'une organisation départementale du parti.

(Lire la suite page 3.)

#### **ARGENTINE**

Le péronisme un mythe et un mystère toujours vivants

**LIRE PAGE 3** 

énergie l'intervention française. avec les autorités de N'Djamena FRANÇOISE CHIPAUX. mais jamais avec M. Hissène Habré.

(Lire la suite page 4.)

la mise en œuvre de la quatrième chaine de télévision

## L'agence Havas augmente son capital

### Europe 1 serait chargée de l'information

La préparation de la future quatrième chaîne de télévision le projet « Canal plus » confié au groupe Havas - s'accélère après une période de flottement. Le choix du décodeur arrêté (le Monde du 10 août), Havas vient de prendre la décision de procéder à une augmentation de capital destinée à accroître sa capacité financière pour la mise en œuvre de la chaîne.

nir avec les professionnels du cinéma, même si, en l'état actuei du projet, on s'oriente vers une cipalement au cinéma et au sport.

LE SILENCE DES INTELLECTUELS DE GAUCHE

diffusion d'œuvres cinématographiques moins « fraîches » qu'on ne l'espérait au départ. Toutefois, aucun accord n'est encore intervenu. L'équipe de M. André Rousselet, P.-D. G. d'Havas, travaille d'autre part sur la constitution de la société, dans laquelle pourraient prendre place, outre l'agence, Hachette et Gaumont notamment. M. Rousselet a pu ainsi confirmer que l'échéance de

Chaîne payante consacrée prin-

une entrée remarquée dans le domaine de l'information audiovisuelle, L'agence Havas a recherché pour ce faire des partenaires dans le monde de la presse et de la radio. Sauf désaccord ultérieur, c'est Europe 1 qui est actuellement en piste. Europe i, qui se donne aujourd'hui les moyens de diversifier ses activités et souhaite produire différents programmes

(Lire nos informations page 15.)

Cherchez dans les catalogues de

RETROSPECTIVE A SAINT-TROPEZ

## Pourquoi parlent-ils?

par l'U.R.S.S. ne la pénaliserait pas outre mesure. Il n'en pondération; à toute exaltation fait irait pas de même en ce qui concerne les Etats-Unis, entrés suite une retornbée. Rien de plus hanal Dennis Frend, cette phase olus tard dans la lutte contre seconde, communément appelée les satellites. Ce n'est d'ailleurs déception, est désignée par l'expressans doute pas pure colncision de « travail du denil » : c'est le dence si le Pentagone s'apprête retour au réel, une fois close la phase de l'idéalisation.

à tester cet automne, pour la première fois, une arme anti-Retour au réel : c'est donc aussi le satellites d'un genre nouveau : moment même de l'agir. La décennon pas un satellite tueur, tion a parfois quelque chose de fon-cièrement positif. Pas seulement, comme le dit Cioran, parce que, de tout ce qui nous fait souffrir. comme l'U.R.S.S., mais des fusées lancées à partir d'avions volant à très haute altitude. De là à penser que les Soviétiques rien, autant qu'elle, ne nous donne la sensation de toucher enfin au ont cherché à mettre dans l'embarras les Américains, il n'y a qu'un pas qu'on est tenté de franchir à Washington. Tout cela suffirait déjà à expli-

quer ce que l'on nomme « le silence des intellectuels de gauche » : l'enthousiasme et l'exaltation pro-Li est probable aussi que cette nouvelle proposition de duisent naturellement la prodigalité M. Andropov vise à impresverbale, tandis que la déception, comme l'action, incite à la discrésionner les opinions publiques occidentales et à apporter de tion, à l'économie de paroles, voire nouveaux arguments aux pacian muname absolu. fistes avant la reprise de leur Si nous appliquons cela à la politicampague, cet automne, contre que, et à la situation de la France depuis mai 1981, cela veut dire le stationnement en Europe des fusées Pershing-2 et des misqu'au stade du projet a succédé siles de croisière. Le problème des armes anti-satellites n'en celui de l'exécution, et que, si le premier avait besoin des intellectuels et reste pas moins posé. Il est de leurs discours, le second ne fondamental, puisque les satelrequiert plus leur collaboration que s'ils veulent bien renoncer plus ou lites jouent - entre autres -

> En fin de compte, la vraie question, plutôt que « Pourquoi le silence

un tout autre langage.

moins à leur statut et se convertir en

hommes d'action. Ce qui implique

qu'ils se taisent, ou qu'ils tiennent

par CHRISTIAN ZIMMER

peut-être celle-ci : • Qu'est-ce qui parler les intellectuels de gauche? ». Il faut ici repenser à cette idéalisation qui précède « le travail du deuil ». L'intellectuel de gauche idéalise la réalité. Non point cependant dans le sens où il la voit plus beile qu'elle n'est - son discours est souvent un discours de colère, mais dans celui où il croit sans ces qu'elle peut être plus belle qu'elle n'est. En d'autres termes, il investit énormément dans l'Histoire : ce qui ne saurait manquer de le conduire à être déçu, la déception étant aussi intimement liée à l'existence du temps que l'Histoire elle-même. La droite, elle, ne demande rien à l'Histoire: c'est pour cela qu'elle ne connaît guère l'enthousiasme ni la désillusion. Mais c'est cela aussi qui devrait lui interdire de donner des leçons à la gauche : s'il n'y a pas de ns dans l'Histoire, comme elle le prétend, elle ne peut se flatter d'avoir raison contre qui que ce soit. Ou, pour dire la chose autrement : si cette même Histoire n'a pas de fin, comment certains événements pourraient-ils être jugés plus vrais, plus signifiants que d'autres, c'està-dire comme entretenant avec cette

Cette idéalisation de la réalité consiste donc, sur le plan politique, à penser qu'elle puisse, comme l'Histoire, posséder un sens. Que le pouvoir ne suffit pas à lui en donner un. Voilà le point capital : la pensée du

fin une relation plus étroite?

pouvoir met la gauche mal à l'aise, et surtout ses intellectuels, parce qu'elle est une pensée du réel seul, des intellectuels de gauche? », est étrangère, du moins en théorie, à toute idéalisation. C'est avec la morale et non avec le pouvoir que la gauche et ses intellectuels ont un rapport naturel, comme l'a bien montré Colette Audry dans son livre les Militants et leurs morales (1). Et François Fejtő le confirme : « le socialisme représente un pari de moralisation de la vie politique = (2).

Rapport à la morale, ou, si l'on préfère, à la vérité, ce qui revient au même. Ce qui ne signifie pas que la gauche espère détenir celle-ci, fût-ce en partie ; il s'azit simplement d'une démarche, d'une attitude. - Un film politique est un film qui dit la vérité », écrivait Jean-Louis Bory. Bien sûr, aucun film ne dit la vérité. Mais certains sont plus soucieux que d'autres de ce rapport moral avec la chose filmée et, par là même, avec le spectateur. La culture, finalement, relève peut-être, elle aussi, de la morale plus que de toute autre chose, plus que da savoir, notam-ment. C'est pour cette raison, sans doute, qu'elle a toujours tenu une place si importante dans les programmes de la gauche. Elle est un des éléments essentiels de ce contrepouvoir moral que cette dernière et s - intellectuels - rêvent d'opposer à tousies pouvoirs politiques.

(1) Coll. - Rose au poing », Flammarion, 1976. (2) L'Héritage de Lénine, Caster-

# La quête de Roger de La Fresnaye

nos musées nationaux une rétrospective La Fresnaye. Vous resterez sur votre faim : la première (et la dernière) remonte à 1950. En revanche, les expositions de galeries, en France et à l'étranger, sont nombreuses. La Fresnaye a toujours été un peintre confidentiel que certains aimaient et que beaucoup d'autres ignoraient. Un mythe s'est bâti autour de lui. peut-être parce que son exemple cadre bien avec ce que la peinture française a de plus permanent : la distinction, la mesure, la simplicité, le respect des maîtres du passé, le sens des valeurs - les valeurs sentimentales et ce qu'on appelle les valeurs picturales, c'est-à-dire un rapport juste des couleurs. Parce ou'il a exalté l'héroïsme avec sa Jeanne d'Arc tenant sa bannière et son Cuirassier au combat, chanté le sport, le modernisme des avions. les joies patriotiques du 14 juillet et aussi la vie humble, mais authentique, à la campagne du Bouvier et de la Bergère aux moutons pucelle au chapeau rond et à l'air gauche.

Il faut ajouter à cela le fait que son œuvre découle de sa vie et que celle-ci fut brève mais marquée par une longue agonie. Mort à quarante ans, en 1925, il donna le meilleur de lui-même entre vingt-cinq et trente ans, puis décline doucement, miné par la maladie, une maladic également mythique en ces années, la phtisie, qu'il soigne au soleil de

Grasse dans l'isolement de sa chambre, loin de ses pairs qui menaient le bal de l'avant-garde parisienne.

La Fresnaye peignit en tout soixante-dix tableaux, dont la moitié figurent dans cette exposition de Saint-Tropez et montrent avec force le débutant doué qu'il fut, sachant ce qu'il cherchait lorsqu'il quitta l'académie Julian, puis l'École des beaux-arts pour aller à l'académie Ranson. Que cherchait-il? Lui même d'abord, il le dit dans l' Autoportrait de 1907 qui ouvre si bien l'exposition. Il n'a que vingt-deux ans et on remarque déjà cette matière picturale légère dont la grisaille, plus tard, éclatera de couleurs claires dans la Conquete de l'air, mais cette fois en plans architecturés où la perspective traditionnelle se perd dans les combinaisons abstraites du poste-cubisme.

Cette « matière » de peintre est sœur de celle de Bonnard. Il en émane un charme, une certaine tristesse du jeune homme qui se regarde en interrogeant son image calme, en interrogeant la peinture dans ce qu'elle peut dire sur la réalité. C'est une composition faite d'obliques contrebalancées, la jambe penchée d'un côté, le tableau sur le chevalet de l'autre, qui aboutissent à l'équilibre et à la symétrie.

JACQUES MICHEL.

(Lire la suite page 13.)



ور بريو s -jacybi 3-4-8-8 **# 454** \*\*\*

ENT

in pass I hade Not do

Le Monde

Service des Abonnements 5, rue des Italiens 75427 PARIS CEDEX 09

C.C.P. Paris 4207-23

A RONNEMENTS

FRANCE 341 F 554 F 767 F 980 F

TOUS PAYS ÉTRANGERS

PAR VOIE NORMALE

691 F 1 974 F 1 547 F 2 029 F

ÉTRANGER

(per messageries)

L - BELGIQUE-LUXEMBOURG

PAYS-BAS 381 F 634 F 887 F 1 140 F

IL - SUISSE, TUNISIE 454 F 779 F 1 105 F 1 430 F

Par voie sérienne Tarif sur demande.

Les abonnés qui paient par chèque postal (trois volets) voudront bien joindre ce chèque à leur demande.

Changements d'adresse définitifs ou provisoires (deux semaines ou plus) ; non abonnés sont invités à formaler leur demande une semaine au moins

Joindre la dernière bande d'envoi à

Veuillez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en espitales d'imprimerie.

6 mais 9 mais 12 mais

# L'indésirable capitulation

A l'occasion d'un anniversaire comme celui que nous célébrons, il serait bon - par simple honnêteté de ne pas laisser de côté l'un des éléments d'août 1968, à savoir la capi-

En l'occurrence, il s'agit d'une capitulation sans épreuve de force préalable, d'un combet abandonné d'avance, d'une lutte qui n'a pas eu lieu. La philosophie de la capitulation se fonde sur un principe relativement simple : dès que l'adversaire aligne des forces tellement supérieures en nombre que la défaite paraît inéluctable, pour ne pas dire absolument certaine, il est à tous points de vue plus avantageux, plus justifié aussi sur le plan moral, de renoncer d'emblée à une lutte perdue d'avance. Quitte à attendre une occasion plus favorable ou, au contraire, à accepter la capitulation comme une base de negociation, voire comme une plate-forme à partir de laquelle on peut cohabiter avec l'adversaire, devenu, du fait de is capitulation, un vainqueur incon-

Au cours de notre siècle, les petits pays du centre et du sud-est européen, ou plus précisément leurs dirigeants du moment (librement choisis ou pas) avaient plusieurs fois opté pour une capitulation sans condition, tantôt face à l'écrasante supériorité des nazis, tantôt face à celle des Soviétiques. Les dirigeants successifs de la Tchécoslovaquie s'étaient, eux, inclinés devant les deux : devant Hitler en 1938 et devant les communistes (à deux reprises : en février 1948 puis en août 1968).

Dans les deux premiers cas, le même chef d'Etat, Edouard Benès, voulait d'abord éviter un conflit armé apparemment voué à l'échec et, en février 1948, une guerre civile pareillement perdue d'avance, puisque l'U.R.S.S. n'aurait jamais toléré une nistes tchèques, auteurs du coup de Prague. Dans le demier des trois cas. Alexander Dubpar PAVEL TIGRID (\*)

cek, chef du parti au pouvoir, avait lui aussi décidé de capituler sans coup férir devant la supériorité numérique des envahisseurs, car, outre celle-ci, tirer sur les « frères de classe », nt-ils les agresseurs du pays, cela ne se fait pas.

D'innombrables arguments ont déjà été avancés pour expliquer, justifier ou excuser (excuser surtout, car les capitulations sont tout ce qu'on veut sauf giorieuses), une telle attitude, ainsi que la philosophie prétendument pragmatique dont elle se réclame. Des arguments passablement boiteux, et qui laissent un arrièregoût amer, au point qu'on s'empresse d'ajouter, d'une voix quelque peu crispée : oui, mais les autres, ceux qui avaient refusé de capituler et qui se sont battus, à quoi cela leur a-t-il finalement servi ? Les Polonais. les Hongrois en 1956... Après leur te, souvent grandiose, après un bain de sang inutile. Ils ont été battus et, somme toute, ils en sont au même point (mal en point) que nous autres, qui avions d'avance baissé

Ce qui facilite grandement une telle argumentation (que je considère comme erronée) c'est le fait qu'il est malaisé d'évaluer le coût réel d'une capitulation. Autrement dit, le prix à payer pour ne pas tirer, pour ne pas avoir de tués, de blessés et de champs de ruines dans un combat qu'on avait déclaré d'avance non

Ce problème ne relève pas uniquement du domaine historique. De nos jours aussi, dans le monde qui se dit libre, on propage à grand renfort de persuasion le slogan « Plutôt rouge que mort ! » Slogan éminemment capitulard, qui ne tient aucun compte des expériences passées en matière de capitulation élevée d'avance au rang de programme. Slogan qui, en

(\*) Journaliste d'origine tchèque.

outre, n'est pas pecifique du tout, mais plutôt générateur de conflits. Car s'il devait être finalement adopté et réalisé, la guerre ne serait pas évitée pour autant ; tout au contraire, elle risquerait sérieusement d'éclater.

En effet, le protectorat soviétique sur les pays qui auraient capitulé devant le chantage, consistant à agiter la vision apocalyptique d'un conflit nucléaire, provoquerait aussitôt une résistance armée (qui pourrait fort bien utiliser toutes sortes d'armes, ferait boule de neige, pour devenir vite une lutte de libération nationale, à une échelle encore iamais vue, avec des armées secrètes, des mouvements clandestins et des maquis comptant non pas des milliers mais des millions de combattants. Et le slogan « Plutôt rouge que mort l » se transformerait, du jour au lendemain, en un mot d'ordre infiniment plus porteur d'espoir : ni rouge ni mort, mais victorieux - parce que luttant de toute sa voionté, seion ses convictions et en vertu des seuls impératifs moraux. Le pacifisme, qui, sous sa forme

puest-européenne, ne représente nen d'autre qu'une capitulation totale devent le chantage à l'apocalypse nucléaire, ne prospère qu'à une seule condition : celle de voir le monde tel qu'il n'est pas. Il opère, il doit opérer (comme le fait remarquer Paul Thibaud) avec « toutes les formes possibles d'utopie, de nostalgie, parfois de monstruosité politique ». Et de citer le sociologue allemand Sigrid Meuschel : « Le danger, indéniable, de l'ère nucléaire ne réside pas uniquement dans le pouvoir destructeur des armes qui menacent l'humanité, c'est aussi la menace que soit oublié le contenu éthique du concept humenité (1). » Lequel ne saurait en aucun cas se réduire à son seul aspect biologique - la survie pure et simple, à n'importe quel prix.

(1) Esprit, nº 7, juillet 1983.

#### Quinze ans après...

par ANTONIN LIEHM (\*)

L y a deux ans déjà que, parlant avec un ami socialiste français qui avait beaucoup fait pour connaître en France l'expérience tchécoslovaque de « socialisme à visage humain », je lui dis en plaisantant: «Et. ici, ce sera du capita-lisme à visage humain? ». Il s'en offensa presque, et nous nous mîmes à parler d'autre chose.

Quinze ans après l'invasion soviétique qui mit brutalement fin à la tentative tchécoslovaque – dans un calme et un ordre surprenants - de réformer le régime sans le casser et sans sortir du système d'alliances, en essayant de tenir parfaitement compte des réalités géopolitiques et autres, je pense de nouveau à cet entretien. Je me demande si la remarque que j'avais faite il y a deux ans était tellement déplacée. Je pense à cette décision de l'équipe Dubcek de ne pas procéder, au moment de la victoire, à une épuration immédiate et totale des institutions, de gouverner par consensus plutôt que par coercition, de redonner des forces nouvelles à l'économie en tentant de trouver une formule de gestion centralisée mais en même temps autogestionnaire qui seule semblait pouvoir faire renaître un esprit

d'innovation à tous les échelons. Je pense à bien d'autres choses et surtout à ces nombreux intellectuels qui avaient tant fait pour l'avènement de la victoire ne révèrent plus que de se retirer de la place publi-que pour surveiller de loin les méfaits du pouvoir. Je pense à toutes les réformes législatives qui promet-taient de ramener la Tchécoslovaquie dans l'ère moderne en comblant le retard pris sur les pays démocratiaues d'Europe.

Mais je veux évoquer aussi cette alliance d'intérêts qui se forma aussitôt, ou presque, pour entraver cette entreprise. A l'intérieur, il y avait ceux qui y voyaient une menace non seulement pour leurs privilèges, mais surtout pour leur pouvoir établi durant les vingt dernières années. Que leur pouvoir ait été réel ou pas importe peu. Ce front englobait aussi bien des concierges que des policiers, des militaires et des directeurs d'entreprise des ministres et des secrétaires de partis (car à l'Est il y a toujours non sculement le parti, c'est-à-dire le P.C., mais aussi d'autres partis).

Aucune side n'était apportée du côté des alliés à ce projet dont le succès aurait probablement profité à tout le monde, y compris à la grande puissance qui domine le monde « socialiste». Bien au contraire, une VIII.

contre-offensive plus on moins concertée était menée, économique d'abord, politique ensuite, accompagnée d'une campagne visant à per-suader les Tchèques et les Slovaques que toutes les difficultés qu'ils éprouvaient, tous les dangers qu'ils couraient, n'étaient pas dus au lourd héritage du passé ni aux vicissitudes du système, mais à l'incapacité de la nouvelle équipe au pouvoir, à son mexpérience, à son laxisme et. bien sûr, à son penchant idéologique pour un système étranger hostile et condamné par l'histoire, c'est-à-dire le capitalisme. En fin de compte, on prit prétexte d'une prétendue déci-sion de changer d'alliances pour tout écraser manu militari.

Je pense aussi, quinze aus après, à tout ce qui suivit cette tentative généreuse d'numament vécu, car on ne peut iamais revenir complètement en arrière. La revanche a caractérisé ces quinze années. La revanche de la peur, de l'orgueil offensé, de la médiocrité qui ne peut s'affirmer que grâce aux privilèges, à un conformisme politique d'inspiration et de loyauté étrangères. Cet esprit de revanche a instauré un régime pire que celui qui avait pré-cédé la tentative d'humanisation du socialisme : un régime plus autoritaire, aux privilèges jalousement défendus, avec un pouvoir central plus ancré encore. Un régime qui, en Pologne, a révélé qu'il n'y avait d'autre solution de rechange à l'humanisa-tion qu'un autoritarisme opérant par le truchement de ce que Lénine avait appelé « l'appareil en uni-forme ». Je pense également au fait que pour les restaurateurs potentiels du *statu quo ante* il ne s'agit jamais ni du bien-être du peuple, ni de l'incapacité de ceux qui les ont remplacés, ni d'un danger à la fois pour le régime lui-même ou pour le système des alliances existant, mais bien uniquement de leurs propres privilèges : leurs intérêts et leur pou-

Je pense aussi à tous ces Tehè-ques et Slovaques qui vivent la restauration depuis quinze ans et pour lesquels ce qu'on avait tenté, cette humanisation du régime, n'était pas assez radical et qui tournaient souvent en dérision cette formule de socialisme à visage humain ». la considérant comme trop timide. Et je ne puis m'empêcher d'évoquer ma conversation parisienne d'il y a deux

(\*) L'un des protagonistes du printemps tchécoslovaque en 1968; Antonin Lichm, enseigne actuellement à Paris

– *LU-*

#### **HISTOIRE DU TEMPS PRÉSENT: 1939-1982**

### Des communistes découvrent le vingtième siècle

de l'orthodoxie communiste, l'histoire contemporaine ne s'aborde jamais sans difficulté. Le marxisme explique trop les troubles, les crises, par l'inévitable lutte des classes, pour ne pas en hrouitler la compréhension. Ainsi, selon ses dogmes, ricains obéit moins à l'éternelle rivalité des emoires ou'à l'écreuve ouvrier avec le capitalisme mondial. Mais qui donc prend encore l'U.R.S.S. pour une démocratie prolétarienne ? Les intellectuels du P.C.F. tombent dans ce genre d'embarras chaque fois qu'ils prétendent offrir une représentation abjective du vingtième siècle.

Sous la direction de Serge Wolikof, agrégé d'histoire et professeur au lycée Honoré-de-Batzec, à Paris, dix-huit intellectuels communistes acceptent de nouveau le risque, dans un ouvrage collectif, découpé suivant les nouveaux programmes scolaires des classes terminales, tels qu'ils débuteront en septembre. Le respect de la commandements de la foi? Vingt-trois chapitres regroupés donnent des réponses tout en conformisme ou l'audace des au-

Tour à tour, îls étudient l'évolution européenne de 1914 à 1939, le deuxième conflit mondial, les immenses changements politiques, économiques et techniques qu'il entraîna, puis ceux de la France de 1945 à 1982. Dans sa demière partie, « Quatre destins nationaux ». le livre s'attarde longuement sur les Etats-Unis, l'U.R.S.S., le Japon et la China. Son style, se présentation scolaire, le recommandent aux lycéens. Mais, en raison des libertés considérables qu'il prend avec certains tabous jusqu'alors intouchables au P.C.F., il intéresse un public beaucoup plus

large, et mieux informé. Dans la première partie, les pages consacrées aux origines, puis au dévaloppement de la seconde querre mondiale n'émerillent pas par leur originalité. quisme, par exemple, la Vulgate ne distingue pas toujours les différences ni même les ruptures. Cet amalgame expéditif entraîne Germaine Willard et Daniel Virieux, auteurs du chapitre 3, à soutenir une thèse hasardeuse lorsqu'ils prétendent que à part la tras, la Grande-Bretagne belligérante, la « totalité du continent » européen passa entre 1940 et Malgré des rapports diplomatiques fluctuants avec le Troisième áchappa. Salazar et Franco gardèrent d'abord leur indépendance envers l'Axe, puis se rapprochèrent peu à peu des Anglo-Saxons.

L'antifascisme de Germaine Willard et de Daniel Virieux les amène à ne pas faire de différence entre Lisbonne. Madrid et Berlin. Dommage ! L'exactitude se doit aux amis comme aux adversaires Sinon, l'erreur sert d'alibi au mensonge, et la confrontation des idées ne ressemble plus qu'à une médiocre empoignade, Jean-Paul Scot en donne justement une démonstration au chapitre 12.

Selon cet agrégé d'histoire, le « parti communiste français appa-raît » à la Libération « comme le seul parti résistant ». L'auteur ressuscite même une légende fondée sur les sacrifices bien réels des militants du P.C.F. et lui confère le titre de « parti des fusillés », comme si chaque Francais abattu par l'Aliemagne partagealt ses principes. Les variations du parti communiste avant et après la rupture du pacte germano-soviétique, la tentative de faire reparaître légalement 1940, n'autonsent guère à diminuer, par comparaison, le patriotisme des autres organisations nationales, ni à passer sous silence l'épopée des Forces fran-

Soutenu par une étrange ardeur, Jean-Paul Scot affirme encare que, en 1945, le P.C.F. consacra toute son énergie au redressement, quand « gaullistes et socialistes doutent du relèvement racide de la France et comptent surtout sur les crédits et les importations américains ». A défaut de bonne foi, l'actuelle participation communiste à un gouvernement commun de la gauche pourrait le convaincre de ne pas reprendre une calomnie qu'on espérait tombée en désuétude avec d'autres fantasmes de l'époque stalinienne.

#### **Un bilan raison**nable

Aux hallucinations sur la guerre froide, François Giacomini, responsable du délicat chapitre sur l'U.R.S.S., préfère manifestement une approche plus sérieuse des réalités. A elles seules, les vingt pages qu'il présente, avec des citations empruntées au discours de Jdanov sur l'art, au rapport secret de Nikita Khrouchtchev, aussi bian qu'à Sakharov ou à des documents de l'époque brajné-

spéciale. Entre les descriptions laudatives du système soviétique et son procès hargneux, l'auteur s'efforce d'établir un bilan

Il énumère donc, sans plaisir

mais contraint de le faire. l'ampleur et le drame des purges staliniennes, la « vision manichéenne du monde » reprise à Moscou après 1945, le despotisme policier, les coûteuses fantaisi Staline, les gaspillages et les échecs économiques, la désastreuse affaire Lyssenko, le chauvinisme ridicule, les erreurs personnelles de Khrouchtchev dans la crise internationale provoquée en 1962 par l'installation de missiles russes à Cuba. Pour parier des millions de captifs détenus dans des camps, il ne recule même pas devant l'emploi du mot goulag », si souvent sacrilège pour un communiste orthodoxe.

Les critiques ne s'arrêtent

même nas avec ce cu'il nomme

l'« ère Brejnev ». Dans un langage lourdaud, il admet qu'un certain nombre *e de structures d*e modes de fonctionnement économiques, politiques, mis en place sous Staline », le désir d' « ou-blier » la période khrouchtchévienne, moralement inconfortable, pèsent toujours e défavorablement sur l'U.R.S.S. et la condamnent à une fâcheuse cinertie s. quand ils n'entraînent pas de nouveaux *e gaspillages* ». L'auteur se refuse, à juste titre, à réduire l'activité intellectuelle au seul combat des dissidents. Mais il n'élude pas les « luttes politiques harassantes... et d'issue incertaine » livrées pour une libre création, qui vont parfois ∢ jusqu'à l'internement en asile psychiatrique ou à l'exil forcé ».

Avec les chapitres sur les États-Unis, le Japon et la France capitalistes, l'ouvrage revient à des thèses plus conformes à la sécurité morale des apparatchiks. L'iconoclasme de François Giacomini, l'optimisme de Lucien Sève dans ses remarques sur le mouvement des idées, le ton très libre de certains autres auteurs, relancent l'étamel débat sur les changements internes du P.C. Pour na pas voir cette évolution, il faut un aveuglement au moins égal à celui du parti durant les pires époques de son histoire. L'avenir dire si tant de concessions, tardives mais réelles, à la vérité, promettent un renouveau intellectuel, ou consomment un complet désarroi.

GILBERT COMTE. \* Histoire du temps présent, 1939-1982. Messidor. Éditions so-ciales, 254 p., 110 F (130 F après le 15 septembre).

### LETTRES AU Monde

#### Les stages d'informatique existent bien

En réponse au témoignage de Mme Naomi Malan, qui disait avoir tenté en vain d'inscrire son fils à un stage d'informatique pour l'été avant de renoncer, vaincue par le « labyrinthe administratif » (le Monde du 12 août), nous avons reçu la lettre suivante de M. Daniel Gras, conseiller technique au cabi-net du ministre de l'éducation natio-

On peut d'abord se demander s'il s'agit là d'une affaire si significative qu'elle symbolise, comme l'indique le titre, « le labyrimbe administra-tif ». L'affluence rencontrée jusqu'ici dans ces ateliers, et qu'une enquête en cours nous permettra d'évaluer avec précision, tendrait à prouver que l'entrée n'en est nas introuvable, et par là même, à rame ner cette malencontreuse aventure la dimension d'une expérience individnelle.

Mais à suivre la partie du trajet qui concerne l'éducation nationale, je comprends mieux que l'échec ait couronné le parcours de Mme Ma-

C'est en effet une voie peu commune que de s'adresser, pour une information précise sur ces ateliers, à un - ami haut fonctionnaire » qui, à en juger par sa réponse, doit exercer ses responsabilités dans un secteur Il aurait suffi de s'adresser, sui-

vant une démarche simple et natu-

relle, an service d'information du

ministère de l'éducation nationale

qui aurait alors indiqué les possibilités offertes et donné les renseigne-On aurait pu également utiliser les services proposés par la radio na-tionale (Franco-Inter), où les représentants des ministères concernés, dont l'éducation nationale, ont, pen-

dant une journée annoncée au cours des bulletins d'information, répondu aux questions des auditeurs. Si l'on devait en tirer une conclusion, ce scrait, à mon sens, pour

'éducation nationale, une invitation à développer l'apprentissage des méthodes de recherche de l'information qui permettent d'éviter de tels errements, coûteux en temps et en éner-

(Lire aussi page 7 le reportage de J.M. Durand-Souffland.)

#### Jerry Lewis ne boit ni vin ni Coca-Cela

En réponse à la lettre d'un de nos lecteurs, qui rapportait les déclara-tions d'un grand restaurateur parisien selon lesquelles Jerry Lewis aurait mélangé deux bouteilles de Coco-Cola avec un vin français de grand cru (le Monde du 10 août). M. Pierre Kalfon, producteur du dernier film de l'acteur américain, après nous avoir indiqué aue celuici, opéré du cœur en décembre 1982, ne boit ni vin ni Coca-Cola, nous a transmis le texte suivant, adressé par Jerry Lewis à France-Inter, qui avait diffusé ces déclarations :

teurs et les clowns) a osé m'accuser d'avoir mélangé un très grand vin à mon Coca-Cola habituel. Cette information est fausse : je e me permettrais jamais de gâcher le goût du Coca-Cola, en le coupant

Un grand restaurateur parisien (ceux des Français que je respecte

de n'importe quel autre produit, et Je dirais même que, depuis mes ennuis de santé, je suis obligé de boire mon vin, pur, en cachette, et ne bois plus de Coca-Cola. C'est la raison pour laquelle, depuis six mois, après une opération du cœur, je suis en si bonne forme.

D'autre part, depuis le 11 juillet 1983, début du tournage à Paris, je ne suis pas allé au restaurant, pour dîner ou déjeuner ; le restaurateur intéressé est donc un plaisantin qui me concurrence sur le pian de la farce, à moins qu'un de ses clients ait usurpé mon identité.

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gërant : André Laurens, directeur de la publication Anciens directeurs: Hubert Beuve Méry (1944-1958) Jacques Fauvet (1969-1982)



A STATE OF THE STA

Reproduction interdite de tous articles. sauf accord avec l'administration. Commission paritaire des journaux et publications, n- 57 437. ISSN: 0395 - 2037.

[n appel de la Charte 77 au Parlement en laveur du retrait des troopes ses intiques The second secon

Tchécoslovaque

The second secon

ft Monde

EUROPE

25 The second se

The product of the control of the co

margati narko ku ili ku m dari ili kumata ka ili ku m

Tarres a see le le le

antiferen sam i gibb iv. Salatiet genomberen er

omically of the place was the con-omerated of the second of the con-omerated of the second of the con-

tillitate de mare en com

mitteretter de tuem eine . mene et de dete i fire e e

Ammartite Mongage ngen. Address of the control of the contro

Service Management

Attended to the second

But de la proposition of the

Andreas a facility of the same a

The state of the s

A res to the second sec

the state of the s

of Care par

44 Constant

.

allel eren symptiqui mexico i contro

Pologne

La della del

les autorités lancent une offensive contre l'Eglise

Company of the contract of the

See 155; des automotive de la constant de la consta

the party of the second of the

The same of the sa

The second secon

And the second s

The second secon

A three to the second of the s

Control and the Control of the Contr

the film common rate of the second se

The second secon

the factions of the fact of th

The first die of the first of t

The property of the control of the fact of the control of the cont

The state of the s

Seine Gereichte der gegen gestellte der gegen ge

Section of the second of the s

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Market Market

Brist of the transport of the contract of the

The last three distributions and the same

*LE MONDE* diplomatique **AOUT 1983** 

LA MUTINERIE CONTRE ML YASSER ARAFAT (Eric Rouleau)

> LE HONDURAS ENTRE LA FAILLITE ET LA GUERRÉ (Maurice Lemoine)

LA BIRMANIE: UN ELDORADO ENCORE SOUS-EXPLOITÉ

(Marcel Baranz) EN VENTE 10,50 F CHEZ LES MARCHANDS DE JOURNAUX ET AU MONDE 5. PUF DES LTAKENS 75009 PARIS enten, le parel l'estendant det essorties. Le set delinarie et le romanper que favaix bijet è y a deux ann
faut pillement de l'égiste. Le passe à
come étainent de l'égiste Dubont de
per personnée, l'égiste Dubont de le
per provides et materies, de parvonde par enteres. L'este de le parvonde par enteres. L'este des favous
lements à l'égistellée, de parvonments à l'égistellée, de parvonde par enteres. L'este de favous
lements à l'égistellée, que favous de
lements à l'égistellée, que par
lements à l'égistellée, que fautien comlements année de parinteres enteres enteres
lements de l'este de lements de lements de lements de lements de l'este lements de l

Contenting Franchis debelors.

In page 5 that Content chance of content of co

Male je same dvoquer meni cesto Namos d'Speletto qui se forme ausefficiere (Tapliche qui se forem em-diffi, en pairige, pour entrever dette entreprise, À l'imbéleur. Il y eveir diète qui y vagatient tare monere son seulétiquet pour leure privilèges, dus eurose pour leur pouvoir étable factant les viagt derailles corries. Que leur paparoir els des réel se pas intritre per. Ce front anglabais seusi bles des concluyes qui des po-litéers, des estituires et des faro-teurs d'entreprise des spinieures et des seusitations de partie (cur à l'Est E. L. Stations: part seudentent le

Austrag giffe te fasit apportée de that des pilles à au grajet dont le restle normé probablisment profité à tel le comé and to exemple, y compare & to grounds and decimal to manufa a se-minate a principal production and decimal and decimal and decimal and decimal products.

contre-offensive plus to me concernée était menée, était menée, était menée, était menée, était menée, était menée, était menée était menée était menée l'actualité de l'ac en système en enger hossie condamné par l'indoire, c'est le capitalisme En fin de come, prit prétente d'une prétente é une prétente é manu multier.

Je pense aussi, quinze au c A tout or qui servit cette lette de printeresse d'homaniser le fin Rien sur, certaines chose de le car on ne peut jamai me when your or he per land the completement on amore la les completement est accept to be che a caractérisé ces quine as la revanche de la peut de l La revanene de la peur de l'ope effensé, de la médiocnié qui pe s'affurmer que grace des prints à un conformame politique de la la la la la la la manaix. sation et de loyaute étangen ( caprit de revanche à instant le caprit de revanche à instant le mire che detai qui aut seprit de revallent à maisur et game pire que cella qui aven codé la tentimo d'information code Socialisme . un rigime plus in saur, aux privilèges jalousennig fante, aux privileges falousement fendus, avec un pouvoir complianeré encore. Le règime qu'il n'y avai de solution de rochange à l'hima tion qu'un autoritarisme operation qu'un autoritarisme operation de rechange de l'hima avuchement de ce que la to anchement ce ce die fr avait appele - | apparel me feature . To beuse akajemen ale des bont jes terrariations but de mein des care i se entire m qu pieu-erie qu benbie afel capacité de ceus eur les me piaces, ni d'un danger à la fair le régime lui-même ou pour kn ième des alliances existant bien aniquement de less es privilèges : leurs :nières et leur

Je pense aussi a teus es in dam et Signatura en menta Lauration depuis quinze and sequels de qu'en avantient à MRRisettum du fegime, neg smer radical et qui tourne west en deristen eine femal a socialisme la vivage hamily considérant comme trop tout je ste puis m'er medier d'etages Conversation personne d'élite

(\*) Can des pritegementes lehteralisation en 166 les timen tehbenalisation en tret an Linker, entregne untillenman

### Le Monde

# <u>étranger</u>

#### **EUROPE**

#### Tchécoslovaguie

#### Un appel de la Charte 77 au Parlement en saveur du retrait des troupes soviétiques

anniversaire de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes de cinq pays du pacte de Varsovie, les porte-parole de la Charte 77 (M. Jan Kozlik et Ma Marie Ruth Krizkova et Anna Marvanova) ont demandé au Parlement de leur pays de « reconsidérer la question de la nécessité de la prolongation du sta-tionnement « temporaire » des troupes soviétiques sur le territoire tchécostoneces

« L'utilisation du mot « tempo raire » permet de se demander si les raisons motivant ce stationnement indiquées dans l'accord à ce propos persistent, écrivent-ils. Surtout après l'aménagement des relations entre les deux États allemands, enenire les aeux Etats attemanas, en-tre la R.F.A. et les autres pays du bloc socialiste, dont la Tchécoslova-quie, après la signature de l'accord sur Berlin, et plus particulièrement après la signature de l'Acte final des accords d'Helsinki sur la sécu-tité et la confermin en Europarité et la coopération en Europe. .

. Il est sans doute inutile, disentil est sans aoute mutte, diseau-ils encore, de mettre en relief l'im-mense signification d'une telle me-sure pour l'assainissement de la vie en Tchécoslovaquie et pour le renforcement de la paix en Europe. »

Dans le préambule de cette lettre, les signataires estiment qu'e il est temps d'abandonner sur le plan in-térieur la politique menée depuis quinze ans et qui divise la société, augmente ses difficultés et affaiblit sa capacité de les surmonter. Il fau faire un grand pas vers la réconci-liation et la coopération. L'expérience hongroise après les secousses de 1956 et les problèmes qui persistent en Pologne ne font que souligner l'urgence d'une telle action. Cela signifierait aussi la fin des persécutions et des discrimants les persécutions et des discrimants les contracts de la compant les persécutions et des discrimants les persecutions de la contract de la con qui trouvent leur origine dans la « normalisation » imposée par l'in-tervention du 21 août. Ainsi (...) le riche potentiel de forces créatrices et productrices de notre société pourrait permettre de surmonter la crise actuelle et de développer plei-

nement notre république ».

Plusieurs comités français organisent, d'autre part, le lundi 22 août, à 18 heures, une manifestion de protestation devant l'ambassade de Tabécoelessants le ressemblement Tchécoslovaquie. Le rassemblement est prévu à l'angle des avenues Charles-Floquet et du Docteur-Brouardel (mêtro Motte-Picquet-Grenelle ou Champ-de-Mars).

Une délégation du Comité pour la défense des libertés en Tchécoslovaquie, du Comité du 5 janvier, des co-

mités internationaux contre la répression et de soutien à la Charte 77, d'Entraide et action, de la Ligue française des droits de l'homme et du Club des droits socialistes de l'homme remettra à cette occasion à l'ambassade de Tchécos lovaquie un appel adopté par ces or-ganisations et signé depuis par de

nombreuses personnalités (1). Après avoir rappelé les circons tances de l'invasion du 21 août 1968 (le Monde daté 14-15 août) et la ré-pression qui s'ensuivit, ils écrivent :

« Les actes de représailles à l'encontre des partisans du « printemp de Prague - n'ont pas cessé depuis ils se sont étendus à une nouvelle génération qui, pas plus que ses ainés, n'accepte la situation d'oppression que connaît leur pays. Les défenseurs des droits civiques réunis sous la bannière de la reuns sous la bannière de la Charte 77 ou du VONS (comité pour la défense des personnes injus-tement poursuivies) mènent un combat courageux mais difficile.

- L'occupation militaire soviétique continue. Les libertés ouvrières élémentaires que sont le droit de grève et les droits de constituer un syndicat indépendant n'existent pas. La censure règne toujours sur les moyens d'information et la vie culturelle. L'expression des opinions dans leur pluralité reste totalement bannie. Les prisonniers politiques, auxquels on refuse leur statut, sont soumis à toutes sortes de brimades, les nouvelles arrestations sont fréquentes et la répres-sion s'est abattue violemment ces dernières semaines contre les catho-

Après avoir cité quelques cas sla-grants d'emprisonnements arbi-traires, les signataires réassirment leur • solidarité totale avec les si-gnataires de la Charte 77 et avec tous ceux qui combattent en Tchécoslovaquie en faveur des libertés démocratiques ».

(1) Dont le professeur Alfred Kaptler, les communistes dissidents Jean Elleinstein et Henri Frzebin, l'ancien ministre communiste Charles Tillon, le mathématicien Laurent Schwartz, M. Michel de La Fournière; secrétaire national du P.S. chargé des droits de l'homme; M. Serge Depaquit, secrétaire national du P.S. U, des écrivains et des journalistes dont MM Jean-Pierre des journalistes dont MM Jean-Pierre des journalistes, dont MM. Jean-Pierre Faye, Claude Bourdet et Pierre Daix, les cinéastes Costa-Gavras et Joris Ivens et le metreur en scène Antoine Vitez, ainsi que de nombreux universitaires et

Pologne

Les autorités lancent une offensive

contre l'Ealise

### **AMÉRIQUES**

#### Argentine

#### Le péronisme, un mythe et un mystère toujours vivants

Selon des témoignages recueillis dans les ministères de Buenos-Aires par l'A.F.P., le régime militaire fait preuve d'une paralysie croissante à deux mois et demi des élections générales. « Le gouvernement n'existe plus », dit-on. Incapable de maîtriser l'inflation et le malaise social, il retarde de jour en jour la pro-

Buenos-Aires. - Le péronisme n'a

pas fini d'étonner. Enigme pour la

plupart des observateurs étrangers,

nystère cultivé avec une certaine

délectation par ses partisans, le mouvement fondé par le président Peron présente, à deux mois et demi

des élections générales, un pano-rama contradictoire.

Les signes de décadence ne man-

quent pas. A s'en tenir aux affiches qui convrent les murs de la capitale,

on pourrait croire que les seuls véri-

tables candidats péronistes sont trois

absents : Peron Évita, et la troisième

éponse du général, Isabelita, exilée en Espagne. C'est à peine si appa-raissent les noms de ceux qui bri-

puent l'investiture du parti pour les

lections du 30 octobre. Des slogans

tels que : « Peron est présent ! », « Evita vit ! » et « Isabel revient et

triomphe! ., confirment les diffi-

cultés du mouvement péroniste à combler le vide laissé par le grand leader décédé le 1<sup>st</sup> juillet 1974 et à

Les grandes messes péronistes

qui, dans les années 70, rassem-biaient sur la place de Mai des cen-

taines de milliers d'Argentins au son

des bombos et des cantitos, où se

melaient la foi et l'humour, ne diffe-

Chili

M. GABRIEL VALDES NE

CROIT PAS A L'« OUVER-

TURE » PROMISE PAR LE

Dans un entretien publié par le quotidien la Croix, dans son édi-

tion datée du vendredi 19 août, le

résident de la démocratie chré-

tienne chilienne. M. Gabriel

Valdes, affirme ne pas croire à la

politique d'« ouverture » promise par le général Pinochet, « L'expé-

rience de dix ans nous montre que

toutes les annonces et promesses

du gouvernement ne se réalisent

pas, dit-il. (...) Ce qu'ils veulent, c'est rester coûte que coûte

jusqu'en 1989, contre la volonté

A propos de la répression par les militaires des manifestations du 11 août, M. Valdes se dit • préoc-

cupé » : « Nous ne voulons sur-

tout pas que se crée un abime en

tre le peuple et son armée, dit-il.

Nous n'v avons pas intérêt, ce se-

ques chiliens de Massy organise

une veillée, ce vendredi 19 août,

qui se prolongera jusqu'au sa-medi 20 à 11 heures. Centre Ci-

d'une majorité du pays... »

rait irréparable ».

GÉNÉRAL PINOCHET

faire son aggiornamento.

mulgation d'une loi d'amnistie, destinée surtout à s'absoudre de ses crimes passés et, de ce fait, combattue avec virulence par beaucoup de partis politiques.

principales, avec le radicalisme, lors du scrutin

Correspondance

tings organisés par M. Alfonsin ou par le parti communiste. On a même souvent l'impression que la foule suit un rituel vide.

quante mille Argentins, soit près de 20 % de l'électorat, ont adhéré au parti justicialiste pendant la campagne d'affiliation lancée au début de l'année. Dans le même temps, l'Union civique radicale ne recueillait qu'un million cinq cent mille adhésions. Certains disent que toutes les affiliations n'ont pas été « spontanées ». Néanmoins, nom-breux sont les Argentins qui ont renouvelé leur confiance au péro-La vitalité de ce mouvement est

d'autant plus surprenante que le ré-gime militaire instauré en 1976 en avait fait l'ennemi à abattre. Pourtant, ni la terrible repression qui dé-cima ses cadres les plus brillants, ni modèle économique appliqué alors, qui visait à détruire l'industrie nationale, c'est-à-dire sa base sociale, ni la législation destinée à briser le syndicalisme, sa colonne vertébrale, ne sont parvenus à l'abattre. Aujourd'hui, la Confédération générale du travail (C.G.T.), vouée aux gémonies en 1976, est en passe de récupérer toute son influence.

L'évocation obstinée des grands uncêtres s'accompagne curieusement d'un rajeunissement des cadres du parti. En témoigne l'ascension fulgurante de M. Carlos Grosso, dont personne ne parlait il y a un an et qui pourrait bien figurer dans le « ticket » péroniste pour l'élection présidentielle. Cet ancien séminariste de trente-neuf ans, licencié eslettres, directeur durant trois ans du groupe industriel MACRI, le plus missant d'Argentine, rassemble autour de lui toute une génération « intermédiaire » de péronistes, dont certains ont fait mordre la poussière, dans plusieurs provinces, à des per-sonnalités confirmées du parti.

#### La démocratisation du parti

Les adversaires du péronisme soutiennent que ce mouvement ne s'est jamais complètement débarrassé de ses origines fascisantes. Les tendances autoritaires, il est vrai, v restent fortes. Certains de ses dirigeants n'ont pas renoncé à • Le Comité des réfugiés politi- reconstituer l'alliance sacrée entre militaires et syndicats. Mais le parti est en train de changer. Bien qu'habitué à une certaine « verticalité ». ses élections internes ont été aussi made des réfugiés chiliens, 80, rue régulières, jusqu'à présent, que du 8-Mai-1945, 91300, Massy.

# Le péronisme sera l'une des deux forces

comme s'il s'était enfin converti à la rent guère en importance des mecdémocratie interne. On dit aussi que le péronisme est

un conglomérat de tendances antanistes, qui avaient déjà du mal à Pourtant le péronisme n'est pas mort. Trois millions deux cents cincohabiter sous la férule du général Peron, et qui ne maintieppent un semblant d'unité que pour accéder au pouvoir. Il servit donc menacé de dislocation. Certes, entre les « ultraverticalistes > inconditionnels d'Isabel. les antiverticalistes - regroupés derrière M. Robledo, et le - néomontonérisme - (1) de M. Saadi, qui voit en Peron un au-thentique héros révolutionnaire.

les différences paraissent considéra-bles. Pourtant, les uns et les autres se déclarent « péronistes », et aucun d'eux ne paraît décidé à faire bande à part. Quel est donc ce - péro-nisme - qui les unit? Un dirigeant syndical répond : - La force du mythe, certes, mais par-dessus tout le sentiment que le péronisme exprime notre identité d'Argentins. « Le péronisme est un géant, lent

à se mettre en mouvement, mais quand il se réveille, il écrase tout. -Rodomontade bien péroniste ? Sans doute, ce dernier aura-t-il du mal à retrouver son score de mai 1973 (49 % des voix) et a fortiori celui de septembre 1973 (64,9 %), dont l'ampleur s'explique par la présence de Peron comme candidat. Mais les péronistes sont convaincus que si leur parti se dote d'une organisation solide et présente des candidats « sérieux », il l'emportera une nouvelle fois le 30 octobre.

Le candidat le plus capable de disputer la présidence M. Alfonsin, semble être l'ancien président du Sénat et ancien président de la République par intérim, M. Italo Luder. Ce péroniste modéré, qui affiche des

du 30 octobre. Plusieurs formations de gauche, dont le parti communiste, viennent de former un front péroniste, dit de libération nationale, qui présentera ses propres candidats aux élec-tions. Il s'agit là d'une des nombreuses tendances qui divisent un mouvement toujours vivant, mais contradictoire.

convictions démocratiques, est en mesure, en effet, de partager avec le chef du radicalisme les voix décisives des classes movennes.

La grande inconnue reste l'attitude de la « Senora ». La veuve du général Peron ne risque-t-elle pas de bouleverser ce qui a été laborieusement échafaudé au cours des derniers mois? Ne va-t-elle pas imposer un candidat de dernière minute ? La majorité des péronistes soutiennent que non. Le plus probable, affirment qu'elle rentrera en Argentine pour assumer la direction spirituelle du mouvement - et se limitera à consacrer le candidat qui sortira vainqueur des élections internes. Jacques DESPRÉS.

Du nom des Montoneros, l'ex-trême gauche du péronisme, passée à la guérilla.

 La commission de paix du Sal-vador va rencontrer d'ici deux à quatre semaines les guérilleros du Front Farabundo Marti de libération nationale, afin de tenter de mettre un terme à la guerre civile, a annoncé, jeudi 18 août, le président de la commission. Ce serait le premier contact direct entre le gouvernement salvadorien et les guérilleros depuis le début de la guerre civile, en octobre 1979. La rencontre aura lieu en dehors de la capitale. -(Reuter).

• Le secrétaire à la défense. M. Caspar Weinberger, se rendra en Amérique centrale du 6 au 8 septembre, a annonce jeudi 18 août le Pentagone. M. Weinberger s'arrê-tera au Panama, au Salvador et au Honduras. Il assistera à des manœuvres et à des exercices d'entraînement dans la région. - (A.F.P.)

#### **Etats-Unis**

#### L'ÉPILOGUE D'UN INCIDENT DIPLOMATIQUE AMÉRICANO-SOVIÉTIQUE

#### Comment « Andy » est redevenu Andrei non pas rester ici ». Cette décla-

ration faite le 18 août par Andrei Berezhkov, fils du premier secré-taire de l'ambassade d'U.R.S.S. à Washington, a mis fin à un incident diplomatique qui a duré Apé de 16 ans, Andrei avait

mentanément quitté le domicile de ses parents. En même temps, le New York Times recevait une lettre signée « Andy Berezhkov », dans laquelle le ieune homme disait « détester » son pays et souhaiter demeurer aux États-Unis (le Monde du 18 août). Le président Reagan faisait savoir qu'il suivait « de près » cette affaire, et le F.B.I. était alerté pour empêcher un dé-part forcé du jeune homme.

Les yeux rouges et l'air abattu, le fils du diolomate a dé-

représentation soviétique à trois journalistes américains, en présence de pas moins de dix-huit officiels soviétiques, qu'il n'était qu'il souhaitait rentrer avec ses parents en U.R.S.S. En fait, les autorités américaines restent persuadées qu'il l'a écrite.

Aussitôt après cette « conférence de presse », qui ne correspondait qu'imparfaitement aux demandes du département d'État, le jeune homme et ses parents ont gagné l'aéroport pour rentrer en U.R.S.S. via Paris. Andrei Berezhkov a réitéré son désir de quitter les États-Unis juste avant de s'embarquer, en présence du secrétaire d'État adjoint pour les affaires euro-péennes, M. Richard Burt. « Andy » était redevenu Andrei.

### LETTRES AU Monde

## lat states d'Informatione

An element de Monten de le fin réponte à la cettre divant Monte. Molten, que diseil focteurs, que surprise a tantal de le financia de la company de la compa and mage Colfornaphyor part [15]
best of resulter, success per less
interiorly administratif [15]
female its [1] ends; success areas
female its [1] ends; success areas
female its [1] ends; success areas
female its [1] ends; success are relament of mathematical areas
and distributed of Fabruaries again-

On pass of stated at demander a single it of the afficient at segme facture at segme facture at the specialism, assume I indique to his properties administratel . L'affinence rencontres prograd dans une analoure, ut qu'une permetten des permettes des pours dans permettes d'Anthers pour production des par montres que l'aparde n'un not pus montres que l'aparde n'un not pus montres que l'aparde n'un availler à l'aparde d'aparde availler à l'aparde d'aparde aupèrence industries d'apardes d'apardes aupèrences industries des la commune de la

più la parese de trajet Philosotion nationale, pilent que l'échet act

terior, pany why in-

#### Jerry Lewis ne bon mi vin ni (oca-(ola

Mont & un grand rettairmeth **wed selan le** cque les dett. Leca real meidage deut bedrach Caca-Cold City, un set frage: mend eru in Minte de die M. Rierre Auften grandete

Acreice film de l'alteur vent speed milet al. i.e. italiae affie की अ<del>विदेश</del> कीय राजधार की के लिए हैं me But make his Colo Colo See legarents de texte causes 200 pur Jeer, Len. a Francisco man application and application Un grand to take and (argr der fringe eine der Region aven in berammt Men et lei au an . Die mitt Caracter of the angle of the greater more Courseling Senten Cette information at famile

te good & Canal ...... Bumperto duri dutte stradi HELP I CLTP Je detait mirme biet detum bort mer sin, bur en ander to both Ties as I serve (S. Participation of the second

aprile and applications BE IN DURING THE Daure sert, die eff. 1981 Mart Contract And or sea part of the season of t Marche Cit me consiste a series and a series we wast perfect than the state of

Marie Marie Marie

(Suite de la première page.) Cet article a beau être présenté dans la rubrique des « opinions per-sonnelles », sa publication dans la revue engage directement le comité

Accusant l'Eglise d'avoir organisée « en 1981, des rassemblements religieux dans des stades et autres lieux publics, qui ont failli tourner au lynchage dans le style de l'inqui-sition », l'article appelle les militants à une lutte ouverte pour res-taurer la laïcité menacée en Pologne, et plaide pour l'éviction des croyants du parti. « Nous devons abandonner toute indulgence face à l'agression et à l'intolérance de l'adversaire, et le contraîndre au respect des non-croyants », affirme-t-il, ajoutant: « Qu'est ce que c'est que ces camarades qui lèvent humble-ment les mains devant l'autel et timent les muins devant l'attent et l'i-rent le curé par la soutane. (...) Il ne doit pas y avoir de place dans le parti pour des gens dont les idéaux et la philosophie lui sont étran-

Stigmatisant « l'attitude inamicale, voir hostile » des croyants et du clergé a l'égard des «camorades », l'auteur poursuit : « Com-ment peut-on parler de respect des principes de la tolérance lorsqu'un principes de la loierance lorsqu'un prêtre profère du haut de la chaire des invectives contre le pouvoir (...) ou appelle les parents à ne pas envoyer leurs enfants en vacances en

RDA? • A plus long terme, « la domination et l'intolérance catholiques dans les communes et les villages devraient cesser, et nous devons protéger et défendre fermement le ca-ractère laïque de nos mœurs (...) et le faire réspecter inconditionnellement par le clergé. Il est grand temps que les écoles, certaines institutions et offices, deviennent vértta-blement laïques, sans signes exté-rieurs de dépendance religieuse. La rieurs de dependant levée de l'état de guerre ne peut en aucun cas signifier l'abandon des principales laïques dans la vie publique ».

Un tel réquisitoire s'inscrit dans le cadre des mises en garde et de la campagne de dénigrement lancées contre l'Église, à quelques jours de l'expiration de l'ultimatum de Soli-

darité, qui menace de déclencher dans le pays, faute d'ici là de négociations avec le pouvoir. Inquiètes de l'appui ouvert du clergé au syndicat comme de la communauté de leurs idéaux démocratiques. les autorités n'ont pas hésité à faire savoir, en plaçant mardi toute la voivo-die de Gdansk sous haute surveillance, que les prêtres ne seraient pas épargnés s'ils mettaient les lieux de culte à la disposition de réunions et de rassemblements subversifs. Mais l'article de Zycie Partu va bien plus loin. Il révèle la détermination, iamais exprimée à ce degré, du parti communiste d'engager ouvertement la lutte contre cette puissance considérable que repré-

sente l'Eglise catholique. L'autre « fauteur de troubles », M. Lech Walesa, vient de gagner dans la presse officielle le surnom de « yankee de Gdansk ». On lui reproche, dans une dépèche de l'agence PAP, de s'opposer à la levée des sanctions économiques occidentales. L'organe du parti, Trybuna Ludu, tente de mettre en cause son honnê-teté, en affirmant qu'il lui est facile, lui qui a - les poches pleines de dollars ., d'avoir une telle attitude alors que, autres Polonais doivent se

restreindre à la suite des sanctions M. Walesa a réagi à ces dernières attaques en disant : « Ce sont là des arguments avancés pour ne pas avoir à discuter avec moi. Les gens qui font cela sont des irresponsa-bles. Ils seront écartés tôt ou tard par les autorités, car les négocia-tions doivent avoir lieu et auront lieu. » Quant à l'Eglise, elle n'a pas réagi à la déclaration de guerre du parti. Il est vrai que Mgr Glemp, le primat de Pologne, est encore bospi-talisé à la suite de l'ablation de la vésicule qu'il a subie récemment.

• Une délégation du comité de soutien aux prisonniers politiques tures s'est rendu, mercredi 17 août, à l'ambassade de Turquie, à Paris, pour remettre une lettre de protestation signée, notamment, par le ci-néaste Costa-Gavras et l'écrivain Heinrich Böll, prix Nobel de littéra-

### DIPLOMATIE A LA CONFÉRENCE DE MADRID

#### Ultime tentative pour surmonter l'obstruction maltaise

De notre correspondant

Madrid. - Les pays neutres et non alignés ont pris une nouvelle ini-tiative pour permettre la conclusion de la Conférence de Madrid sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.), toujours bloquée par le refus de Malte de souscrire à l'accord conclu le 15 juillet par les trente-quatre autres pays partici-pants. À l'initiative de la Suède et de la Suisse, les neutres et les non-alignés ont rédigé un texte provisoire à l'intention du gouvernement de La Valette. Il indique que les proposi-tions maltaises sur la sécurité en Méditerranée out été examinées par la C.S.C.E. sans faire toutefois, à ce stade, l'objet d'un consensus. Si elle est acceptée, cette déclaration figu-rerait en annexe du document final que la plupart des délégations s'accordent à ne pas vouloir modifier.

Le texte des neutres et des non-alignés devrait être distribué à bref délai aux autres délégations et pré-senté formellement à la prochaine réunion plénière, le 25 août. En intervenant récemment devant la C.S.C.E., le ministre espagnol des affaires étrangères, M. Moran, avait indiqué qu'un accord devrait être atteint au plus tard à cette date, faute de quoi il scrait impossible d'organiset la réunion de clôture avec la participation des ministres, prévue pour les 7, 8 et 9 septembre.

Les principaux chefs de déléga-tion qui avaient quitté Madrid au

début d'août sont à nouveau attendus dans les prochains jours. Les négociations de couloirs pour convaincre Malte d'assouplir sa position devraient donc reprendre rapi-dement. L'impression qui prévaut à Madrid est que le gouvernement de La Valette, soumis à de fortes pressions tant de l'Est que de l'Ouest, devrait finalement céder dans les prochains jours. - Th. M.

• Une proposition grecque sur les euromissiles. Le ministre grec des affaires étrangères, M. Hara-lambopoulos, a adressé le 13 août une lettre à ses collègues de la Communauté européenne demandant que soit retardé de six mois le déploiement des euromissiles améri-cains, a indiqué jeudi 18 août un communiqué publié à Athènes. Dans sa lettre, M. Haralambopoulos, qui assure pour ce semestre la présidence du conseil des Dix. souligne que, grâce à ce délai, les superpuissances pourraient prolonger les négociations de Genève en vue d'un accord. Interrogé sur cette proposition, un porte-parole de l'OTAN a déclaré, jeudi à Bruxelles, que le déploiement des euromissiles commencera comme prévu à la sin de l'année - à moins que l'on ne par-vienne à un résultat positif à Genève. = - (A.F.P.).

### A"Apostrophes" le 19 Août

## Jean Hamburger. Le Journal d'Harvey.

"Ce journal est beaucoup plus qu'une simple étude historique, la plume du Professeur Hamburger doublant à merveille celle de son confrère britannique". Jean-Yves Nau - Le Monde.

"Un des plus grands médecins de notre époque écrit le journal imaginaire du plus grand médecin du XVII siècle". Le Quotidien de Paris

"Insensiblement, on se substitue à l'auteur, au point d'avoir l'illusion de vivre soi-même en plein XVII" siècle. La person-

nalité d'Harvey en devient d'une étonnante familiarité".

Flammarion

S.B. Simon - Le Nouvel Observateur.

#### La France veut prouver à ses alliés africains qu'elle peut contribuer efficacement à leur sécurité

N'Djamena. - Quoi que décide le colonel Kadhafi dans les jours ou les semaines qui viennent, les Français sont revenus au Tchad pour y rester. Ils venient même prouver leur capacité à monter seuls une opération de grande envergure, quitte à affronter d'énormes problèmes de logistique. Telle est en tout cas l'impression que donne l'opération « Manta » déclenchée voilà à peine dix jours.

Il n'y a rien de commun entre ce qui se passe ici et certaines « opéra-tions de police » du précédent sep-tennat au sud du Sahara. A Kolwezi, en mai 1978, un bataillon de la légion étrangère avait réussi un difficile saut sur la cité minière du Shaba zaīrois pour libérer les employés européens et chasser les re-belles katangais qui les détenaient. Mais les Américains avaient assuré une partie des transports, des troupes belges avaient participé à la suite des opérations, des légionnaires n'étaient restés sur place que trois semaines et, surtout, les hommes du colonel Erulin étaient venus sans leur matériel.

Au Centrafrique, l'année sui-vante, l'opération « Barracuda », menée pour détrôner un pitre sanglant devenu gênant pour Paris, avait engagé des effectifs deux fois moins nombreux, même si elle a dé-

#### LES RÉACTIONS

#### «L'HUMANITÉ» : l'heure n'est pas aux démonstrations musclées

L'Humanité de vendredi 19 août revient, dans un éditorial de José Fort, sur la situation au Tchad. Sous le titre « Inquiétude persistante », le quotidien communiste souligne que le colonel Kadhafi, interrogé jeudi 18 août sur TF 1 • a parlé de paix • et estime que « la pensée » de M. Mitterrand, telle qu'elle a été rapportée dans le Monde, « permet José Fort écrit cer dant : « Nous sommes inquiets, écrivions-nous la semaine dernière en commentant le départ de la première unité française composée de trois cents hommes. Le déploiement de force auquel nous assistons accentue cette inquiétude. Un piège est tendu au gouvernement de la France. Pour l'éviter, l'heure n'est pas aux démonstration musclées mais plutôt à la recherche de la paix par le dialogue et la négocia-

• M. Jacques Kosciusko-Morizet, secrétaire national du R.P.R. pour les relations extérieures, a indiqué, ieudi 18 août, à R.M.C. que - la ligne suivie - par le gouvernement français dans la conduite de l'affaire tchadienne lui paraissait - juste -. Il a ajouté : - Il était du devoir de la France de marquer un point d'arrêt [à l'intervention libyenne au Tchad], et c'est ce qui a été fait. Nous avons, je crois, manifeste notre volonté de limiter et d'apaiser le conflit et il est incontestable que nous ne pouvions pas tolè-rer que Kadhafi aille plus loin. » M. Kosciusko-Morizet a cependant · regretté - que M. François Mitterrand - n'ait pas informé les chefs de l'opposition - de l'intervention fran-

#### M. Weinberger s'est efforcé d'apaiser le « malentendu » franco-américain

Le « malentendu » francoaméricain, dû aux « pressions » qu'aurait exercées Washington sur Paris pour que la France s'engage davantage au Tchad n'a pas été levé, mais on s'efforce visiblement des deux côtés de ne pas envenimer les choses et d'éviter la polémique. Les deux pays continuent pourtant à présenter des versions bien différentes de la façon dont a été décidé l'envoi au Soudan des avions de surveillance électronique AWACS.

Ces appareils ont été déployés - parce que les Français avoient fait savoir qu'ils en avaient besoin -, et cette affaire a été discutée avec . de nombreux responsables militaires du ministère (français) de la défense . a indiqué jeudi 17 août le secrétaire américain à la défense, M. Caspar Weinberger. Dans l'entretien ou'il a accordé à notre collaborateur Eric Rouleau, M. Mitterrand avait cependant indiqué qu'il n'avait appris que par les journaux l'arrivée des AWACS au Soudan (le Monde du 17 août).

Dans un souci d'apaisement, M. Weinberger a avancé une expli-cation à cette apparente contradic-tion, mais celle-ci ne fera peut-être

pas plaisir à ses interlocuteurs francais. « Il est possible que Paris ait le même problème que Washington. On dit « les Français » pour dési-gner beaucoup de voix différentes », a ajouté le secrétaire américain à la

côté, à démentir les propos attribués par le Washington Post à un responsable anonyme de l'administration Reagan et dont nous nous sommes fait l'écho dans le « Bulletin de l'étranger » du 19 août. Ce responsable accusait la France de se livrer à une - totale désinformation - à propos du Tchad. « Cela ne correspond pas à l'opinion du président Reagan », a indiqué le porte-parole de la Maison Blanche, M. Larry Speakes. Un responsable du département d'Etat a en outre déclaré à Washington: . Nous avons, bien que cela soit difficile à croire d'après les titres des journaux, et continuons à avoir, des consultations et des contacts étroits avec le gouvernement français et nous soutenons tout à fait les décisions qu'il a prises pour renjorcer les défenses du gouvernement tchadien.

De notre envoyé spécial ouché depuis sur le stationnemes

à Bangui et à Bouar d'un millier de soldats français. L'opération + Manta > a une tout autre portée. Depuis plusieurs jours,

les gros-porteurs américains C-141 ne se posent plus à N'Djamena. En revanche, les DC-8 du Cotam et les Transall de l'armée de l'air française s'y succèdent sans arrêt. Cet aéroport aux installations rudimentaires. situé en bordure d'une ville à moitié ruinée par la guerre, fait l'effet d'un goulet d'étranglement. Les armes, les soldats et le matériel y arrivent trop vite. Faute de structures d'accueil, la « mise en place » du matériel et des hommes pose des pro-blèmes quasi inextricables.

Les principaux responsables de la réception de l'opération Manta sont souvent débordés : « J'arrive enfin à dormir deux ou trois heures par nuit .. nous a dit l'un d'entre eux. En raison de l'engorgement, il a fallu utiliser les aéroports de Bangui et de Bouar, ainsi que ceux de Garoua au Cameroun et de Niamey au Niger. Les besoins en carburant de l'aéroport de N'Djamena ont été multipliés par trente depuis le début de l'opération. Il faut tout faire à la fois : assembler les pièces détachées d'hélicoptères, organiser les départs des instructeurs français sur le terrain, mettre en place des batteries de missiles Crotale, aménager, au moins sommairement, des campements retrouvés dans un état épou-

L'opération Manta se distingue également par sa nature. Fait nouveau des instructeurs français partent vers le « caillou », en direction de Salal, de Biltine et d'Arada, c'està-dire à proximité des premières lignes de défense tchadiennes. Ils vont y former sur le tas les « combattants - ainsi appelle-t-on ici leurs fidèles de M. Hissène Habré. Les protection commune sera assurée par des missiles Crotale et, en cas de nécessité, par la chasse francaise.

#### Une imperméabilité totale

Ce dispositif complet, dont l'imperméabilité entend être totale, se met en place dans des conditions difficiles et au prix d'un sérieux investissement financier. Quoi qu'il arrive, le Tchad est considéré de nouveau comme une clé de la défense de l'Afrique francophone. Ce choix-là, s'il se confirme, scrait alors durable. En outre, le parapluie ainsi déployé déborde déjà sur des pays limitrophes qui pourraient en bénéficier au cas où ils le demanderaient.

On a l'impression ici que Paris veut non seulement faire comprendre au colonel Kadhafi qu'aucune reculade française n'est concevable, mais aussi indiquer à ses alliés africains que la France est capable de contribuer efficacement à leur sécurité. Bref, que l'ancienne métropole toujours les moyens d'une politique régionale.

Bien évidemment, le régime de M. Hissène Habré est le premier bénéficiaire de cette « instruction musclée ». Le noyau central de son armée, quelques milliers d'hommes au mieux, va être équipé et entraîné. Ces - combattants » ont pratiqué la guérilla ou les opérations de commandos pendant des années. Ils ne

La Maison Blanche a tenu, de son

portent ni uniforme, ni insigne. eurs chefs n'ont ni grade, ni titre. leur efficacité va être renforcée. Le pari semble donc de doter le régime d'une armée plus forte, qu'elles qu'en soient les structures, l'armée française jouant avant tout un rôle dissussif à l'égard de toute intervention étrangère caractérisée.

Le colonel Kadhafi a sans doute enregistré le message français, mais les propos qu'il a tenus jeudi en Tunisie sont interprétés ici comme le souci de ne pas y répondre, de gagner du temps sans trop mettre à l'épreuve la volonté affichée par Paris et de tenter de voir si, à long terme, un éventuel pourrissement de la situation ne pourrait pas jouer en sa faveur. Le dirigeant libyen veut sans doute attendre de jauger quel sera le degré final de l'engagement français pour faire marche arrière on relever le défi

M. Mitterrand, en ce qui concerne le Tchad au moins, est sans doute plus pressé de prouver que la France est capable de mettre un frein aux ambitions de la Libye. De cette capacité semble dépendre avant tout la crédibilité du bouclier que les Français sont en train de mettre en place. C'est désormais une épreuve d'endurance qui paraît se

JEAN-CLAUDE POMONTI.

(Suite de la première page.)

La question essentielle est de sa-

roir ce que veut le colonel Kadhafi.

N'a-t-il pas poussé au maximum ses

pions pour pouvoir s'offrir le luxe

d'une négociation qui consacrerait son annexion définitive de la bande

d'Aouzou ? Il n'y a pas si longtemps,

beaucoup de chefs d'Etat africains

laissaient entendre qu'il ne faliait pas se battre pour Aouzou, que la paix an Tchad valait bien la perte de

cette bande de terrain. Aujourd'hui

que le colonel Kadhafi s'en sert

comme d'une base avancée pour sa nouvelle campagne tchadienne, il n'en est plus de même, et la question

d'Aquzou revient en pleine actua-

Dans cet imbroglio, que peut faire

sable de l' « opération Mauta ».

vient d'être confié le commande-ment de l'≼ opération Manta » à

N'Djamena, a fait toute sa car-

rière dans les troupes d'infanterie

de marine et est un spécialiste

des questions africaines. Après

Saint-Cyr (1950), il exerce un

commandement en Algérie, de 1954 à 1958, avec le grade de

après cette mission, il v demeure

comme capitaine jusqu'en 1960. A la fin du conflit algérien, en 1962, il est nommé à Verdun

(Meuse), puis, deux ans plus tard, à Madagascar où il est

nommé commandant en second

du 2º régiment parachutiste d'in-fanterie de marine. Promu com-

mandant en 1967, il suit les

cours de l'école de guerre, de 1968 à 1970.

puis à Lyon, en 1978, alors

l'Afrique, à Diibouti, où il va être,

pendant deux ans, adjoint du gé-

L'ETOILE DES NEIGES

Reçoit les enfants, garçons

et filles de 6 à 13 ans,

toute l'année

Scolarité dans l'établissement

respiratoires

Cadre familial - 20 lits - Alt. 950 m.

05400 La Roche-des-Arnauds

Telephone : (92) 57-82-57

Asthme

Maladies des voies

Après avoir exercé des com-

ments à Maisons-Laffitte.

Le général Jean Poli, auquel

la France? Après avoir clairement

#### La France « n'a rien à faire au Tchad »

a déclaré le colonel Kadhafi

Tunis. - Prenant la parole en public pour la première fois depuis le début des hostilités au Tchad, le iendi 18 août à Monastir, au terme de sa visite en Tunisie, le colonel Kadhafi n'a pas fait avancer d'un pas le problème et a même estimé qu'aucane solution n'était en vue dans

Oue ce soit pour ne pas gêner les contacts en cours avec Paris, qu'il a confirmés sans en dévoiler la teneur. ou parce qu'il tient compte de l'intensification de l'engagement français et veut éviter un affrontement direct, le « guide de la révolution libyenne » s'est borné, au corrs d'une conférence de presse, à répéter les thèses que son pays développe de-puis plus d'un mois.

Alignant avec un sourire ironiqu des contre-vérités flagrantes, le colonel Kadhafi a notamment dit : pas un avion, pas un char libyen, n'a pénétré en territoire tchadien; la Libye n'a « aucun problème » avec M. Hissène Habré ; la France a été impliquée malgré elle dans le conflit par les Etats-Unis, et son . interven tion = est en contradiction avec les accords de coopération militaire passés en 1976 avec le Tchad, puisque celui-ci n'est l'objet d'aucune agression extérieure et est seulement le théâtre d'- une guerre civile ».,.

Selon lui c'est la présence des forces étrangères qui bloque la situa-tion, et il faut que ces dernières quittent le pays afin que les Tchadiens

indiqué au colonel Kadhafi qu'elle

ne le laisserait pas s'emparer du

Tchad, quel argument peut-elle faire valoir? Elle peut certes jouer un

rôle modérateur auprès de M. His-

sène Habré, qui va être tenté, après

la réorganisation de ses forces, de re

partir à l'attaque. Par sa présence,

qui pour l'instant gèle la situation

militaire, elle ménage en tout cas du

temps pour tenter de trouver une so-lution.

Une solution qui passe nécessaire

ment par un arrêt des ambitions li-

byennes. Pour l'avoir enfin compris

M. Mitterrand risque d'être obligé

de laisser très longtemps encore l'ar-

mée française dans le « caillou »

néral commandant les forces

françaises dans cette partie du

cours du Centre des hautes

des hautes études de défense

nationale, à l'issue desquels il se

technique militaire auprès du pré-

sident Mobutu Seseko, chef

d'Etat du Zaīre. En 1982, au re-

tour de cette mission. Il a été

nommé adjoint « opérations »

auprès du commandant de la 11º division parachutiste, à Tou-

louse. Il a occupé récemment les

fonctions d'adjoint « terre » au

général commandant les forçes

la Légion d'honneur et de l'ordre

national du Mérite. Il est écale-

ment titulaire de la croix de la va-

leur militaire avec quatre cita-

tions, dont une à l'ordre de

hors de France

hebdomadaire

Le Monde

Ils y trouverent une sélection des

informations, commentaires et cri-

tiques parus dans leur quotidies.

Le général Poli est officier de

françaises à Diibouti.

A ses lecteurs

Sélection

l'armée.

De retour à Paris, il suit les

FRANÇOISE CHIPAUX.

La position du chef d'Etat libyen

rend difficile l'ouverture de négociations

Le général Poli :

un spécialiste des questions africaines

nation du général de brigade Jean Poli pour commander, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, le général Lacaze,

l'ensemble des forces militaires françaises basées au Tchad. Le

nel an commandant de la 11° division parachutiste stationnée à

Toulouse. Le colonel Messana, pour sa part, est toujours respon-

inéral Poli occupait jusqu'ici les fonctions d'adjoint opération-

Le ministère de la défense a annoncé, jeudi 18 août, la nomi-

De notre correspondant puissent régler entre eux leur différend. S'ils font appel à la Libye - mais seulement dans ce cas, - celleci pourra les aider à rechercher une solution,mais, si Hissène Habré veut vraiment discuter, c'est d'abord avec Goukouni Oueddel qu'il doit le

Le colonel Kadhafi a répété à plusieurs reprises que la France - n'a rien à faire au Tchad - et qu'on ne pouvait assimiler l'importance des forces qu'elle y a dépêchées à une d'« instruction ». Il a estimé qu'il fallait remonter « à l'époque coloniale en Asie ou en Afrique » pour trouver un exemple semblable d'une intervention française. Mais c'est cependant pour les Etats-Unis que le colonel libyen a eu les mots les plus durs. « L'intervention américaine, a-t-il répété, est aussi injustifiable qu'inqualifiable. Elle n'est qu'un prétexte pour s'implanter en Afrique et terroriser la Libye. »

Le colonel Kadhafi n'a pas rallié ses interiocuteurs tunisiens à ses thèses. Le communiqué commun oublié à l'issue de sa visite ne consacre en effet qu'un court paragraphe au problème tchadien. Les deux pays expriment leur « préoccupation » et « appellent à la nécessité de réaliser la réconciliation nationale et d'instaurer la sécurité et la paix loin de toute intervention extérieure et conformément aux recommi tion du bureau de l'O.U.A. ». Il n'a nas obtenu, comme il devait pourtant le souhaiter, sinon une condamnation du moins des regrets quant à la présence française au Tchad, ni une dénonciation de ce qu'il appelle les « menaces américaines » contre son pays, notamment dans le golfe

« Le colone Kadhafi, nous a longuement exposé ses vues sur le Tchad. Nous l'avons écouté attentivement, mais nous lui avons dit clairement et amicalement aue nous n'adhérons pas à son raisonnement », nous a déclaré un membre du gouvernement tunisien.

### La situation

Au cours de sa conférence de presse, le colonei libyen a aussi évoqué la situation actuelle dans le monde arabe, évitant à deux reprises de répondre à des questions relatives à son opposition à M. Yasser Arafat et à son soutien aux dissidents du

Fath. Pourtant, la veille, devant un groupe d'avocats tunisiens, il avait déclaré « ne plus vouloir traiter à avec le président de l'O.L.P. « le ne le comprends plus depuis son de part de Beyrouth et je constidée, comme plusieurs dirigeants de Fath, qu'il est désormais fine à avait-il déclaré. Le communique commun tuniscelibuen n'en déce commun tuniso-libyen n'en reas firme pas moins le « soutien ab-solu » des deux pays « au peuple palestinien en lutte sous la direction de l'O.L.P.; son unique représenta légitime ».

Le colonel Kadhafi a aussi fait part de son intention de boycotter le prochain sommet arabe prévu pour e mois de novembre à Ryad si la Ligue arabe – dont il a rencontré pen-dant son séjour le secrétaire général M. Chedli Klibi – ne prépare pas « sérieusement » de bonnes conditions pour sa tenue. « Nous ne pouvons admettre, a-t-il explique, que certains pays tels l'Irak et le Soudan contreviennent aux décisions arabes en entretenant, par l'Egypte interposée, des relations avec ls-

#### Autocritique

Avant de prendre congé des journalistes et sans qu'aucune question ne lui ait été posée, le colonel libyen a tenu également à se livrer à une sorte d'autocritique. Il a reconnu qu'il avait fait fausse route en pensant que seuls des « régimes révolutionnaires > pouvaient permettre la réalisation de l'unité arabe. Celle-ci, estime-t-il désormais, peut aussi voir s aux options le jour avec des régin différentes, mais de façon progressive, dans le cadre d'une coopération bilatérale et régionale. - et de citer comme exemple le renforcement des relations de coopération tunisolibyennes et les progrès accomplis depuis quelque temps sur la voie de l'unité maghrébine. L'influence tunisienne semble ne pas être étran-gère à cette nouvelle démarche. D'ailleurs, le communiqué commun insiste particulièrement sur la nécessité de renforcer davantage la complémentarité économique entre les. deux pays w dans le cadre d'un et harmonieux, en tant qu'étape importante et essentielle vers la réalisation de l'unité arabe globale. C'est dans le cadre de ce Maghreb uni que le colonel Kadhafi a souhaité que soit trouvée une solution au problème du Sahara occidental. MICHEL DEURÉ.

### A TRAVERS LE MONDE

#### Afghanistan • L'AMBASSADE DE LA RÉ-

PURI LOUIS DÉMOCRATI-QUE D'AFGHANISTAN en France, a démenti catégorique-ment, jeudi 18 août, les informations concernant une + opération bandes contrerévolutionnaires - récemment menée à Kaboul. (le Monde du 18 août 1983). Dans un communiqué, elle a affirmé que . les informations concernant l'attaque de l'immeuble de la radio-Hissar et du quartier résidentiel du Micro-Rayon à Kaboul sont dénuées de tout fondement ».

#### Cuba

 ■ LE PIRATE DE L'AIR qui a détourné, jeudi 18 août, un appareil de la compagnie américaine Delta Airlines, entre Miami et Tampa, s'est rendu aux autorités cubaines après l'atterrissage à La Havane. L'avion devait reprendre l'air pour Miami. - (A.F.P.)

#### **lles Cook**

• LE REPRÉSENTANT DE LA REINE D'ANGLETERRE aux iles Cook. Sir Gaven Donne, a dissous, jeudi, 18 août. l'assemblée de l'archipel - dépendance britannique autonome associée à la Nouvelle-Zélande, - élue le 31 mars dernier, et annoucé la tenue d'un nouveau scrutin le 2 novembre prochain. Il a déclaré qu'il avait pris cette décision du fait que le premier ministre, M. Geoffrey Henry, était engage dans une lutte pour le pouvoir avec son cousin et premier minis-tre adjoint, M. Tupui Henry.

#### Irak

 LE PRÉSIDENT IRAKIEN. SADDAM HUSSEIN a démis de ses fonctions son ministre des finances, M. Thamer Rezouki. été fournie par les autorités sur ce limogeage sondain qui a été vraisemblablement provoqué par les graves problèmes financiers que connaît l'Irak en raison de sa guerre avec l'Iran. - (A.F.P.)

#### Liberia :

• LE CHEF DE L'ÉTAT, M. SA-MUEL DOE, devrait arriver en Israel le 22 août, pour une visite officielle de quatre jours, indiquait-on à l'érasslem, de source officieuse, le 18 août. Le Liberia vient de décider de reprendre ses relations diplomatiques avec Israël (le Monde du 16 août) ; il est, après le Zaïre, le deuxième pavs africain à décider une telle mesure. La plupart des Etats d'Afrique noire avaient fermé leur ambassade en Israël au moment de la guerre du Kip-

#### Nicaragua DEUX RESPONSABLES d'un

plan visant à assassiner trois ministres sandinistes ont déclaré, jeudi 18 août, à Managua, que leur projet avait été préparé par un membre de la C.I.A., installé au Honduras. Selon eux, le plan prévoyait l'assassinat du ministre de la culture, le Père Ernesto Cardenal, et des ministre et viceministre des relations extérieures. respectivement le Père Miguel d'Escoto et M= Nora Astorga. Le responsable de la C.I.A. im plique se nommerait Mike Todd et serait en contact permanent avec le chef des forces armées honduriennes, le général Alvarez, ont-ils ajouté. — (A.F.P.)

#### Pérou

LE PRESIDENT FERNANDO BELAUNDE TERRY a accusé, le jendi 18 août, l'organisation humanitaire Amnesty International d'être • orientée à gauche • et de dénaturer la réalité péruvienne. Amnesty International a affirmé, récemment, que des militaires ont torturé et tué des prisonniers, au cours des opérations ia région d'Ayacucho. = (U.P.I.)

### action au régime militaire à décharché se e in the in general Zie in Hang proposant um s

gine der affrintemente Calound in the same September on the grade of the section of the sectio places upin at fire per forze medte et plan fine four and the bearing section of the bearing of the chart do party of the chart do party Service Sections of High or fort a seein telligent in geleben der fer of the parties, the street dec. SAME COLCULATION OF PARTIES AND PARTIES AN STOLE SOM SOME TO ANNEX MANY Hi up fan gesten 🗢 🗢 Serie Fred IX send on copies que s'elan pout à

spra of schillens by stylkeniste is it go impre de desede manue disce par le Voursement descript or the special habite B a pro god & shows ga resiauration de la dedispensation beine et un que meine unt den fairate arrentes es a interin a second AND THE PROPERTY OF THE PARTY. The second secon maria de la como de la grande po grand to for the THE PERSON OF THE field in an partie man the former of their troughtops man and prime of the tenth En contract of the ME PROPER MAN POST OF PROPERTY AND ASSESSMENT OF THE

and the second of the Chr win. in a canal part 超过的过去式和过去分词 CONTROL OF SALE magning party and property I see them for its age where fåget 64 en bein fetete diet jer if game de la committe de sant. Titation and the same to CONTRACT AND ANDRESS OF THE PARTY OF T Ge in affenten eine bereiten ber ber le efferme (a militare 150 de Sperich aus etten . . Eminate bren animese alle a contestate et est 🏕 programme and the part

iertege mans die Funtagete rumment e poeserne tant if gen merte de a min ge LOSSETTESTAN DE LA CA professor a lacromanic mean as tha tan duramen b the state of the s and grouped & Agoni, in the section of laire appare fa and in more tifterfritere, der wie an CHEST A THE PERSON Auft, friter d'électione. L'antité pendant long imirate le general Zig.

The management of the second of the PAR September und fin gertreiten gerint im Friday is grown from the so-Enterner bette anner Marine the a school of the con-TOTAL CHILDREN WAS a des perte l'hem 12 7120. U seta procede

ஆ% ந்திர்க் அம் நெருந்து ந TREFER SAN COLUMN SERVICE The state of the best of the state of the st

The state of the s martin or accept the martin of the martin of

#### Chine

militar comme certaine growing

#### Annement réalfirme qu'il mobaile des eloppes 565 relations aver Washington CHEP - Le moutile comme descriptions de promise

S Maires ettergeren. garant o recition to the contract of the contr The contract of the a baist and the Tagen entietten tier C gemottage mit care State Committee of the state of the levenie : par-September of the same Separate design of the separate design of the

St. I general transplay in a ring to an el M man deserte de service ..... ners the gen en grove of theman. Merganemene den affange at man wit driver er 21 groep ge Tal to Summiger de allaure beraugenen ... Traine if his assistant i megitamate, " In une 214 Meters and Man Falling ton the state of all the state of the same to Questibliered Sar Sidenamen 400 State of Section of Property of the Section of the Section of Sect fingateren Bad ereit be fiebliche .deren fit. toffie ft in them an eine bei beit beit beit beit beit beit ber Sent ole all fieter De Boll ge, ftate ber beifeb s district of a few scenes . I be bert. The May the accomplishment produce surpose

# OCHE-ORIENT

NOW UNE ESTIMATION DE WASHINGTON

### la guerre irano-iraniente assait fait 4 175 000 à 500 000 tale et 600 000 bissoir A TIS ON DESTRUCTION OF

The same and some of Service Marie Marie Ce il Selle Commerce Ce il Selle Commerce Commer Cital Street d Constitution of the same Selfe States Streets By Estimate House leight in that hours Cu Central de l'Ar andr. (ma: See and Student Own Service and and condex one of the condex of

Con the Contract Contract in # 9 E00 000 Des per Bille.

Cope de pas proves Submen M then the courter of the courter for its courter out S Attieren Steller des Genet ernen till arreite derent fine ficher pa constitution of the same of th a particular on war de

second in many that Mineral Contact of Indian Indian Statement, Places de Albertaniere of The de Albertaniere of The de Albertaniere of The de Albertaniere of the Statement of the Stateme

care they up a submission

Dies stationaries of management

producting and heligibing to be

### **ASIE**

et, somme toute, « mesurée ». Il est en outre peu fait appel à l'armée pour la conduire, car les militaires y'aiment pas s'abaisser à des tâches

de maintien de l'ordre et sont d'ail-

Le régime n'a pas de grandes am-

bitions - sinon peut-être en matière

nucléaire – ni de grande politique – sinon d'assurer sa pérennité. Il mêne une politique de libéralisation de

l'économie qui n'a pas donné de grands résultats : de nombreux offi-

ciers ont été nommés à la direction

de sociétés publiques ou privées ces dernières années, et cela a resserré les liens entre l'armée, l'administra-

tion et les milieux d'affaires ; les mi-

litaires, d'une saçon générale, for-ment une classe privilégiée; ensin,

la corruption a beaucoup augmenté, selon le propre aveu du général Zia. En revanche, le mécontentement des

classes moyenne et populaire face notamment à la hausse des prix ali-mente le mouvement de protesta-

tion. Le Pakistan ne saurait pas non plus se passer de l'aide étrangère, qui finance 80 % du service de la dette extérieure. Les pays et les or-

ganismes de développement occi-dentaux maintiennent d'autant plus leur aide au Pakistan que ce pays est « en première ligne du front » de-puis l'invasion de l'Afghanistan, d'eù un commat de summethie inter-

d'où un courant de sympathie inter-

L'affaire afghane a également

contribué à consolider le régime du général Zia, tandis que l'armée rem-plissait le vide laissé par les forces politiques traditionnelles. Une partie

de celles-ci, dépassant leurs diver-gences, ternissent la façade « démo-

cratique - que le régime tente si la-

borieusement de se donner. Et cela pourrait avoir des conséquences

jusqu'à l'intérieur du régime mili-taire, sans pour autant l'ébranier. Le

général Zia ne sera-t-il pas tenté, fi-nalement, de prendre prétexte de l'agitation pour suspendre son pro-cessus électoral ?

1980, la neuvième chambre de la Cour d'appel de Paris a condamné BLAZIN Jacqueline, née le 14 novembre 1923 à

Paris-18, demeurant à Paris-9, 22, roe

Choron, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 5000 F d'amende pour

Par arrêt en date du 8 décembre 1980

de, née le 8 février 1924 à Lille (59), neurant à Paris-17<sup>a</sup>, 10, rue Edonard-

la neuvième chambre de la Cour d'appel de Paris a condamné FROUSTEY Yo-

GÉRARD VIRATELLE.

leurs mobilisés aux frontières.

## **OCÉAN INDIEN**

#### Maurice

LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES DU 21 AOUT

### M. Paul Bérenger affronte « seul contre tous » la coalition dirigée par le premier ministre

Correspondance

· Votez bleu, blanc, rouge! ·, ces deux slogans résonnent sur les pelites routes de l'île Maurice, décorées aux couleurs des deux camps en présence pour les élections générales du dimanche 21 août, les secondes en l'espace de quinze mois, destinées à choisir soixante-deux députés.

- Seul contre tous -, le Mouvement militant mauricien (M.M.M.) de M. Paul Bérenger affronte la grande Alliance tricolore, dirigée par le premier ministre, M. Ancerood Jugnauth, dont il était ministre des finances il y a encore six mois. En juin 1982, les deux hommes, aujourd'hui frères ennemis, menaient le M.M.M. à une victoire éclatante en coalition avec le parti socialiste mauricien (P.S.M.) de M. Harish Boodhoo. Tous les sièges étaient emportés et le parti travailliste de Sir Seewoosagur Ramgoolam s'effon-drait totalement après un règne de plus de vingt ans.

Les cartes ont été redistribuées depuis la rupture de mars et le pas-sage à l'opposition de M. Paul Bérenger, le fondateur du M.M.M. suivi du gros de ses troupes. La mi-norité dissidente, conduite par M. Jugnauth, a créé le nouveau tant (M.S.M.) qui a absorbé le P.S.M. et s'est allié aux ennemis d'hier, le parti travailliste et le parti

Sir Ramgoolam, qui célébrera ses quatre-vingt-trois ans en septembre, a été choisi comme premier prési-dent de la future République de Maurice si l'Alliance gagne. On pré-voit, en général, un résultat serré à l'issue d'une campagne au cours de laquelle on a lavé beaucoup de linge

Les problèmes essentiels de l'île Maurice - son endettement qui atteint plus de 700 dollars par habil tant et qui en fait - une colonie du

F.M.L. v. selon M. Paul Bérenger son chômage galopant (plus de 20 % de la population active), l'essoufflement de la constitue d ment de la zone franche faute d'investissements, le vieillissement de l'industrie sucrière, base de l'économie – ont été relégués plus ou moins au second plan par une lutte de type

présidentiel entre deux hommes : un

avocat hindou de cinquante-deux ans et un Blanc franco-mauricien de trente-huit ans, au passé syndica-La carte communale, les distinctions de caste chez les Hindous et

même la couleur ont été plus ou moins utilisées par les adversaires qui jouent des divisions entre les différentes communautés réparties en cinq groupes à des fins électorales dans cette Babel de l'océan Indien : les Hindous, les Créoles, baptisés population générale, les musulmans, les Tamouls et les Télégus (ces der-niers originaires de l'Andar-Pradesh) et les Sino-Mauriciens.

#### Tolérance

Tirant profit de la diffusion à la télévision du feuilleton américain Racines sur l'odyssée des esclaves noirs aux Etats-Unis, un candidat de l'Alliance s'écriait dans un meeting : La lutte des coolies et des esclaves se poursuit. - Le M.M.M., qui avait auparavant réclamé la diffusion de ce feuilleton, a protesté contre sa sortie pendant la campagne électorale, estimant que celui-ci risquait d'attiser des passions et des ressentiments (M. Bérenger est blanc).

Pourtant, la population a encore une fois fait preuve de tolérance et

v dénonce M. Bérenger comme un protégé du grand capital, qui a viré à droite, alors que, autrefois, il était présenté comme un dangereux révolutionnaire. Mais, en même temps, M. Jugnauth affirme que le M.M.M. - nous mène droit au 1010litarisme et au parti unique - si on ne lui barre pas la route. Aux yeux du M.M.M., la faute impardonnable du premier ministre est d'avoir « trabi » en s'alliant avec ceux que le peuple avait chassé du pouvoir l'an dernier. En outre, pour M. Paul Bérenger, ses adversaires ne sont qu'un - ramassis d'incompétents - formant une coalition qui ne sera

Les programmes des deux camps, qui comptent moins que les person-nalités, sont plus différents dans le style que sur le fond en matière économique. C'est en politique étran-gère que les orientations divergent le plus nettement. Au nom du pragma-tisme, M. Gaétan Duval, futur ministre des affaires étrangères si l'Alliance gagne, ne cache ses objectifs: la priorité, di-il, sera de négocier avec les Etats-Unis pour trouver des emplois aux Mauriciens à Diego-Garcia, la principale base militaire américaine dans l'océan Indien.

Le M.M.M., attaché à un nonalignement intransigeant, refuse ce genre de « complicité » avec les Etats-Unis au nom de ses principes et entend, au contraire, faire campagne pour le démantèlement de la base, la démilitarisation de l'océan Indien et pour réaffirmer sa souveraineté sur l'archipel des Chagos, dont fait partie l'atoll de Diego-Garcia, loué par la Grande-Bretagne aux Américains.

Une des priorités pour M. Paul Bérenger sera de relancer l'action diplomatique en direction de la

FRANÇOISE LAURENT.

la campagne s'est déroulée sans grands incidents malgré la tension et les multiples meetings qui se tien-nent tous les après-midi. L'Alliance

### L'opposition au régime militaire a déclenché sa campagne de désobéissance civile alors que le général Zia Ul-Haq proposait un nouveau cadre institutionnel

entre opposants au régime mili-taire et forces de l'ordre s'élevait, vendredi matin 19 août, à au moins douze morts et plusieurs dizaines de blessés, selon PA.F.P. A Karachi, M. Fatehyab Ali Khan, chef du parti

ouvrier et paysan, l'un des der-niers responsables politiques de l'opposition encore en liberté, s'est fait, à son tour, volontairement arrêté, jeudi 18 août, en compagnie du responsable d'un parti religieux qui s'était joint à la campagne de désobéissance civile lancé par le Mouvement pour la restauration de la dé-

Des Pakistanais bravent actuellement avec un courage certain la loi depuis la prise du pouvoir par les mi-litaires, en juillet 1977. L'opposintaires, en juntet 1977. L'oppos-tion, principalement laïque, qui se contentait jusqu'à maintenant d'as-séner des coups de boutoir au ré-gime militaire, a lancé une vaste opération de désobéissance civile pour réclamer « la restauration de la démocratie ».

L'objectif est ambitieux, car si le Pakistan a eu droit à qualques années de régime électif, il n'a guère comu de démocratie, au sens occidental du terme. De surcroît, deux \* hommes forts », qui avaient acquis la légitimité populaire, sont tombés — le maréchal Ayonb Khan (1969) et Ali Bhutto (1977) — à la suite de manifestations populaires animées par des forces différentes.

Cette fois, la contestation est sérieuse, bien qu'elle ne semble pas menacer directement le gouverne-ment du général Zia-UI-Haq: les troubles affectent surtout les grandes villes, mais épargnent le Pendjab, cœur économique et politi-

que du pays. Après avoir entretenu, dès son arrivée au pouvoir, l'espoir d'élections générales et reporté pendant long-temps les échéances, le général Zia-Ul-Haq a annoncé pour cette année des élections locales, qui auront lieu sans la participation des partis. Dans une seconde phase, il sera procédé aux élections des Assemblées prorinciales, nationale et du Sénat. La Constitution instituent un régime présidentiel depuis 1973 – l'un des points marquants de Fœuvre d'Ali Bhutto, – amendée par les mili-taires, demeurera en vigueur, sans leur reconnaître, comme certains

d'entre eux l'auraient souhaité, le droit d'interveuir dans les affaires publiques. Sans doute cela va-t-il mieux sans se dire; cette question soulevait néanmoins controverse. L'ensemble du processus électoral devra arriver à son terme le 23 mars 1985, a encore indiqué le général Zia-Ul-Haq. Ce n'est qu'après la forciaux et central que la loi martiale

Pakistan

Il ne fait guère de doute qu'à tra-vers ce schéma les militaires et le gé-néral Zia entendent se maintenir au pouvoir. Après des débuts hésitants. ce dernier s'est révélé relativement habile. Il a pris goût à l'exercice du pouvoir, et il se croit aujourd hui inpouvoir, et il se croit anjourd hu in-dispensable. Mais il ne se maintient à la tête de l'État que par la grâce des forces armées et n'entend pas, en tout cas, s'appuyer pour cela sur les forces politiques. Les militaires d'Islamabad ont la hantise que des élections ramènent le parti populaire pakistanais sur le devant de la scène, tant le mythe d'Ali Bhutto - et de la famille — est grand (c'est dans son fief — la province du Sind — que les troubles sont les plus vifs) ; le P.P.P. ne peut qu'être animé à leur avis, d'un esprit de revanche. Aussi le « rétablissement de la démocratie « rétablissement de la démocratie » n'est-il pas pour demain.

C'est donc parce qu'elles sont exclues de ce processus que les principales formations, regroupées au sein du Monvement pour la restauration de la démocratie, ont lancé un défi au régime. Le soutien, fût-il assorti de réserves, que celui-ci a reçu des intégristes du Jamaat-i — islami — qui ne se satisfait pas de l'assurance d'un renforcement de l'islamisation et de la Ligue musulmane représentant là une partie de la bourgeoisie conservatrice, est, somme toute, conforme à l'attitude observée par ces groupes à l'égard du régime mili-taire, auquel d'ailleurs ils ont participé à l'origine.

En revanche, l'opposition n'est pas dépourvue d'arguments pour dé-fendre sa propre cause. Amnesty lu-ternational a dénoncé la violation des droits de l'homme et attiré l'attention sur les nombreuses arresta-tions pour délits d'opinion, le recours à la flagellation publique et la mort de détenus sous la torture (le Monde du 16 janvier 1982). Le Pakistan ne saurait cependant se comparer au Chili. La répression y est intermittente - elle s'exerce sur tout lorsque les adversaires du régime font preuve de trop de velléités

#### Le gouvernement réaffirme qu'il souhaite développer ses relations avec Washington

Chine

Pékin (A.F.P.). — Le ministre cisions intéressantes sur la période chinois des affaires étrangères, M. Wu Xueqian, a réaffirmé que la Chine souhaitait développer ses relations avec les Etats-Unis, jeudi 18 cisions intéressantes sur la période de l'amitié éternelle » entre Pékin et Moscou dans les années 50. Le général Wu, qui dirigeait à l'époque le département des affaires d'Union août, au cours d'un entretien avec le sénateur démocrate américain Henry Jackson, en visite à Pékin, a rapporté l'agence Chine nouvelle.

Le chef de la diplomatie chinoise a réaffirmé, pour l'essentiel, la position de son pays selon laquelle il existe des perspectives d'amélioration des relations sino-américaines, en particulier depuis la décision de Washington, en juin dernier, d'élargir les possibilités d'accès de la Chine à la technologie américaine.

Le bimensuel Shijie Zhishi (Connaissance du monde) a publié, par ailleurs, dans son dernier numéro, la première partie des Mémoires du général Wu Xiuquan, ancien chef d'état-major adjoint de l'armée chinoise, qui donnent quelques pré-

s siisiic soviétique et d'Europe de l'Est du ministère des affaires étrangères, raconte notamment comment il se rendit à Moscou avec Mao Zedong, lors de la visite officielle de ce dernier à Moscon en 1949-1950. Il évoque les divergences qui appararent des le début des années 50 entre les « grands frères soviétiques » et leurs alliés chinois, à propos de l'exploitation du pétrole du Xinjiang et de la question des taux de change entre le rouble et le renminbi. M. Wu conclut que, des cette époque, les Soviétiques avaient une attitude «égoiste et chauviniste». Le général Wu est actuellement président de l'Institut chinois d'études straté-

Detaille, à quaire mois d'emprisonne-ment avec sursis et mise à l'épreuve pen-dant trois ans et 5000 F d'amende pour complicité de fraude fiscale. Le procureur général. Par arrêt en date du 26 avril 1982, la neuvième chambre de la Cour d'appel de Paris a condamné DERYMACKER Jacques, né le 20 octobre 1933 à Morsang-sur-Orge, demeurant Grottefou par Marigny-l'Église (Nièvre), à quinze mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale et omission de pasestion d'écritures. Le procureur général.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS

Il sppert d'un jugement rends par dé-fant par le tribunal de police de Paris, 4/14, rue Ferres, 75014 Paris, en date du 18 février 1983, signifié à parquet le 18 avril 1983, que M. NASRI Ma-brouk, né le 18 janvier 1954 à Ghamrassen (Tunisie), domicilié 1, avenue Ber-thelot, 93270 Sevran, actuellement sans domicile ni résidence connus, pris ès-qualité de boulanger, a été condamné à une amende de 2500 F ainsi qu'à l'inserune amende de 2000 l'ansi qu'a l'inser-tion dans les périodiques parisiens France-Soir et le Monde du présent ex-trait dont les frais d'insertion par jour-nal seront à sa charge; l'affichage dudit extrait se fera pendant sept jours aux portes de l'établissement sis La Boulan-cesse. portes de l'unassensent lis La soulain-gerie, 11, rue Ramponneau, 75020 Paris, en vertu de l'article L. 341-6 ali-néa 3 du Code du travail pour avoir contrevenu aux articles L. 341-6 et R. 364-1 du Code du travail pour le mo-tif ci-après : embauche ou maintien d'un étranger en situation irrégulière d'em-ploi. Pour extrait conforme délivré à la requête du ministère public.

Le greffier en chef. EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

Audience publique du tribunal cor-rectionnel de Nanterre, quinzième chambre, en date du 2 décembre 1982. chambre, en date du 2 décembre 1982. A la requête de M. le procureur de la République, le nommé SARAFIAN Michel, né le 22 novembre 1925 à Marseille (13), demeurant 13, rue A.-Fournier, Chaville (92), a été condanné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnament suec succi de la contra de la c d'emprisonnement avec sursis et 20000 F d'amende pour s'être à Cha-ville, courant 1976, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait au paiement partiel de l'impôt sur le revenu, en ayant volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, la dissimulation excédent le dixième de la dissimulation excession le civilente de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 F. Le tribunal a ordonné la publication par extraits dans les journaux le Monde, France-Soir, Journal officiel de

PUBLICATIONS la République française et l'affichage pendant trois mois dans les conditions néral des impôts.

Pour extrait conforme délivré par nous, secrétaire greffier, soussigné à M. le procureur de la République sur sa

**EXTRAIT DES MINUTES** DE LA COUR D'APPEL DE LYON Par arrêt en date du 4 mai 1983, la Cour d'appel de Lyon a condamné : GOUILLON Roger, Louis, Albert, né le 1<sup>st</sup> juin 1925 à Cerdon (01), de nationalité française, éditeur, demeurant à 69-Lancie, La Merlatière, à la peine de 50000 F d'amende. La Cour a cr la confusion de cette peine avec celle de 50000 F prononcée par arrêt de la C.A. de Lyon le 18 mars 1982.

Pour avoir, dans l'arrondissement de le territoire national, de novembre 1981 au 12 mars 1982, adressé des publicités (contrats de souscription ou de renou-vellement) comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur l'existence, la nature, la composi-tion, la quantité, la date de fabrication des biens qui font l'objet de la publicité ainsi que l'identité, les qualités et les aptitudes du fabricant.

La Cour a, en outre, ordonné, aux frais du condamné, la publication par extraits du présent arrêt dans les jour-naux le Monde et le Journal Rhône-Alpes, sans que le coût de chacune des insertions puisse dépasser 5000 F. Pour expédition certifiée conforme

délivrée à M. le procureur général.

Le greffier en chef. Par arrêt en date du 8 décembre 1982, la Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, a condamné M. PASTORIZA Raymond, maçon, demeurant 8, rue Saint-Hubert, a Mont-pellier, actuellement détenu. à la peine de six années d'emprisonnement proxénétisme aggravé. La Cour a, en outre, ordonné, aux frais du prévenu, l'in-sertion par extrait du présent arrêt dans les quotidiens le Midi libre et le Monde.

**EXTRAIT DES MINUTES** DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

Par jugement contradictoire rendu le 2 février 1983, la cinquième chambre a condamné M<sup>ac</sup> HILBERT, née SAU-REL Andrée, née le 10 juillet 1940 à Beaurepaire (38), demeurant 3, boulevard du Roi, 78000 Versailles, sans profession à la prine de six mois d'emprifession, à la peine de six mois d'empri-sonnement avec sursis pour fraude fiscale courant 1978, 1979, 1980, 1981, à Versailles. Le tribunal a ordonné, en outre, aux frais de la condamnée, la publication par extrait du présent jugement dans le Journal officiel et dans Toutes les nouvelles de Versailles, l'affichage par extrait du présent jugement pendant un mois aux portes de l'entreprise et sur les panneaux communaux. Le greffier en chef.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS

il appert d'un jugement rendu contra-dictoirement, article 410 du Code de procédure pénale, par le tribunal de po-lice de Paris, 4-14, rue Ferrus, 75014 Paris, en date du 4 mars 1983, signifie à domicile le 26 avril 1983, ar. le

JUDICIAIRES 28 avril 1983, que M. GHIRARDI Gilbert, né le 17 septembre 1944 à Oursbe-lille (65490), domicilié 150, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, pris ès qualités de rouse. 75001 Paris, pris es quantes de propriétaire exploitant du restaurant «Chez Nous», sis 150, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, a été condamné à une amende de 3000 F, ainsi qu'à l'insortant du territoire douanier : l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et

sertion dans les périodiques parisiens France-Soir et le Monde du présent exrance-soir et le Monae du present ex-trait, dont les frais d'insertion par jour-nal seront à sa charge; l'affichage dudit extrait se fern pendant sept jours aux portes de l'établissement sis : restaurant «Chez Nous», 150, rue Saim-Honoré, 75001 Paris, en vertu de l'article L.341-6, alinéa 3 du Code du travail, pour

Le greffier en chef.

Par jugement en date du 11 février 1983, le tribunal correctionnel de Pon-toise a condamné le nommé RAULT fosc à conoambe le nomme RAUL1 Georges, né le 22 mars 1915 à Taverny (95), demeurant 175, chaussée Jules-César à Beanchamp. Pour avoir courant 1976, 1977, 1978, et 1979 à Bean-champ : frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu, pour les exercices 1977 à 1978 pour la période allant jusqu'au 31 mai 1979, en omettant de faire des déclarations dans les délais prescrits et en dissimulant une part des sommes sujettes à l'impôt avec cette cir-constance que les sommes dissimulées excédaient le dixième de la somme imposable et en tout état de cause la somme de 1 000 francs. D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu sciemment omis de passer ou de faire sser des écritures au livre journal et au livre d'inventaire prévu par les arti-cles 8 et 9 du Code de commerce. At-tendu que les faits sont établis, qu'ils constituent le délit prévu et réprimé par les articles [74] et 1743 du Code général des impôts.

bunal de grande instance de Reims. Par jugement en date du 22 mars 1983, le tribunal correctionnel de Reims a condamné : DE SAINT FELIX Jean-Marie, né le 13 mars 1947 à Périgueux, (24), demeurant 34, rue de Lisle à Reims, (Marne), à la peine de deux an-nées d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis. Pour publicité menson-gère, tromperie sur l'identité des choses livrées, détournement d'actif, banque route simple. Le tribmal a ordonné la publication du dispositif du jugement dans les journaux : l'Union, l'Est Répufrais du condamné, sans que le coût de 4 000 francs. Le tribunal a ensuite déclaré recevables les constitutions de par-tie civile du Cl. V.C. et de 83 victimes qui ont obtenu les dommages intérête qu'elles sollicitaient. Pour extrait conforme, délivré à la requête de M. le Procureur de la République.

Extrait des minutes du greffe du tri-

instance de Dijon (chambre correction- cune pour contravention à l'article 133 nelle), sur les poursuites du Ministère du décret du 8 janvier 1965. La Cour a, public, a relaxé le nommé : REMOIS- en outre, ordonné aux frais du public, a relaxé le nommé : REMOIS-SENET Roland, Henri, Lucien, né le condamné, la publication de cet arrêt, 31 janvier 1931 à Beaune, (21), demeu-par extrait dans le Monde. rant 5, bd Jacques-Copeau à Beaune (21200), du chef d'établissement de do-

d'obtenir ou de saire obtenir dans un pays étranger le bénésice d'un régime préférentiel prévu par une disposition de la loi interne en l'aveur de marchandises

à l'insertion par extraits du jugement dans le Bien Public, les Dépêches, le Fi-garo et le Monde, ainsi qu'à l'affichage pendant un mois à la porte de la société et de son domicile ; lui fait interdiction d'exercer les fonctions d'agent de change et le déclare incapable d'être électeur ou élu aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et avoir contrevenu à l'article R. 364-1 du Code du travail pour le motif ci-après : Beaune et sur le territoire national, cou-embasche ou maintien d'un étranger en situation irrégulière d'emploi.

merce, tribunaux de commerce et conseil de prud'hommes. Pour avoir à le prud'hommes. Pour avoir à merce, tribunaux de commerce et conseil de prud'hommes. Pour avoir à la conseil de prud'hommes avoi Pour extrait conforme délivré à la re-prescription : trompé ses contractants sur l'espèce, l'origine, les qualités substantielles des vins vendus, apposé sur des produits maturels destinés à être mis en vente des appellations d'origine qu'il savait inexactes et vendu ces pro naturels sous des appellations d'origine qu'il savait inexactes. Par altération de faits, commis des faux en écritures de ne correspondant pas à la réalité ; fait usage de ces faux, - réalisé entre la usage de ces taux, — reause entre ma France et l'étranger des mouvements de capitaux et règlements en debors du contrôle d'un intermédiaire agréé par le Ministère de l'économie et des finances. on de l'administration des postes et télé-communications ; étant résident, effectué, sans avoir sollicité l'autorisation préalable du Ministère de l'économie et des finances, des règlements à l'étrandes linances, des règlements à l'étranger. Faits prévus et punis par les articles premier et 7 de la loi du 1 ° août 1905, 8 de la loi du 6 mai 1919, 147, 150,151 du Code pénal, règlements C.E.E. nº 1153/75 du 30 avril 1975, 337/79 et 338/79 du 05/02/1979, 399, 414, 426-5°, 437, 459 du Code des douanes, pre-mier, 3, 4 du décret nº 68 1021 du 24 novembre 1968. Pour extrait certifié

#### Le greffier en chef. EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS

Par arrêt de la neuvième chambre de la Cour d'appel de Paris, du 27 juin 1983, M. BESSIÈRE André, né le 7 août 1934 à Paris (12°), demeurant à 18 Billerie-Mareuil-sur-Lay (Vendée), a été condamné à deux ass d'emprisonnement avec sursis M.E. cinq ans pour fraude liscale et omission de passation d'écritures. La Cour, a, en outre, ordonné aux frais du condamné, la publication de cet arrêt par extrait dans les journaux : le Journal officiel. France-Soir, le Monde.

Pour extrait conforme délivré à M. le Procureur général sur sa réquisition. Le greffier en chef.

Par arrêt de la vingtième chambre de la Cour d'appel de Paris du 30 juin 1983, M. PLATEK Édouard, Gabriel, né le 1= janvier 1933 à Paris (10-), de-Par jugement contradictoire en date du 22 avril 1983, le tribunal de grande condamné à trois amendes de 100 F cha-

Pour extrait conforme, le greffier en chef.

# A TRAVERS LE MONDE

e « n'a rien a feire au Tchad »

Fach. Pourtant, la veille, desaute d'avacate trafficate à

Figh. Pourcait. de voine. de lan paroupe d'avocats trafficient, il en déclaré « ne plus trafficient, il en avoc le président de l'OL p trafe. Le comprends plus across des de le comprends plus across de la comprend de

le comprends plus across son de part de Berrouch et le consider comme plusieurs acrosmes de comme plusieurs de commes plusieurs de commes fait est decire le commes fait avaiteil décire le commes fait de comme tuntont de commes fait de commes de c

commun tensoribles non fel forme pas mains to souther a

Bolle - des deux per du Peng palestimen en latte des de directe de l'O I. P. son unidae représan

de l'OLP., sur unue represent

Le coionel Kadhari a disti

part de son intertion de bessi la prochain sommet de prochain sommet de prochain la monde prochain sommet de prochain sommet de

gue stabe - Le des de la préparation de la Chedia Kichi - Le préparation de la Chedia Kichi - Le préparation de la biotre de la biotre

M. Cheun rent : Co bridge to

tions pour sa tenue Note in the

cortours pays ters i frais et le Se.

dan contreventent au deside arabes en entretenant, par l'Espe

interposée, des recitions mu h

Autocritique

Avant de prenare ungé de les

ne lui ari cie posez.

a teau également a colliser à le

sorte d'autoritique | 3 recte

de it awart fort familie tonte et be-

sent que seuls des - regimes mate

prometers - bone Tient betimble

réalisation de l'unité arabé Celté

estimo-t-il deserni.... prer sessità

le jour avec des régistres aux epuis

difference, mais de façon pape

tive, dans le cadra d'una company

bilatifenie et regionale - et de le

COMPLE CYCLUDIC 10 LOUIS ACCOUNT

relations de conference les

abycanes et les proces acces

depus queique tener at la lest

l'unit mughtabit : L'allectes

ment settible to the ein the

the A cent national century D'ailleurs, le commande comme

salate particul erement at a fer

aute de renfarcer antentage ange

plinentarité constitue entre deux pays d'unes de saire de Magieres arabe e maiore saire

puriable et essertium sers and

sotion de l'unité utaté possible

C'est dans in enden in in Magne

men que le colorer hadraf est haité que sur traver are sur en problème du maner de trai

VPAGEGGBiabien ein in bergett.

eine Griffen fill fin eine er eine

Liberia

guerre avec Chan + 488.

RT4+ES

wors odmetter and the

i déclaré le eclaret Kadhafi

De natre una apparent

prisonat pigher stages but Time diffi-bant. Sign logs gaged A in Libra -main sentencies files in cits. - culti-di pourze ins office & cultimector was injustice, made, of Ribertor Modern was rectaure alternative but if about your Genteroof Chichles qu'y dont in

Li nitural Richard a ripide à pla-parez agrima sun la Proper e la parez d'Adre ar Filiant e et qu'est su parezis australier l'Imperience des factus qu'elle y a déplichée. À une parezista d'estruction e il a missai qu'il ballat numeror e d'Apopro-solution es dair or es afrique e pare les parezista française. Mais l'un faitavantes l'engales. Mais l'un paparales pour les Resabilités que le internation par les literatures par le internation par les literatures par le internation e un les monta-les plus dans . L'imperenties anné-mient, million parezistation en Afrique d'entre de l'apopulation en Afrique d'entre l'appendique de l'appendique de Afrique d'entre l'appendique de l'Appendique de La galent Michael a'u ma rellée

Africa et arrestante de Laga-La cafenal Sichnell y a par rellié am interferencies recipion à con-cirion La paramentagni common po-ble à l'impir de la viole se common on offer qu'un court paramente au problème papariles. Las deux pays expresent les a princompanion et apportant à la récipant de réalizer la réconstitution mathemate et d'ins-

in réconstitution materiale et l'ins-tionne le afequité et le pais lete de toute l'intermetten exclusion et confirmations dux seminamente-zion du famune de l'AUA. « Il a'a pai attent, aparen il dennit pour-tret le confirm, illes one confirmation du material de

ners or resonantel, tindo une conden-nation du mains des regrets quant à le présente française en Tohnd, au une disconcincles de ce qu'il appelle les « numeres américases».

his - remease ampricators - contre par pays, natoriement dans le golfe

e Le colone Kalhafi, nova e lan-omeni expasé est vocs sur le

Trans Rive l'avens écousé attenti-

ement, mula nous les ances du

i distinct of anicularism que nincl

e adhiront pas il non equanne-men -, nosa a dictier na membre de giàrnimissani talanca.

La attention

dana ie merde arabu

o atore de se configence de na la selacal libyon a Apos des-

la elementar actuelle dare le relate araba, éritain à dans esprises

de riguades à des quartesse palecrus a seu apparaises à M. Yanner Acadas se à 100 vostion aun dissidents du

Afghenieten

AMBANADE DE LA RÉ-JELIQUE DEMOCRATI-LE PAPOHANISTAN A HE Just 16 ands, for solutions Course. rimile & Kabaul. (le Monde du 15 ault 1962). Date en constru-ional, die a militat que - les co-formatique concernant l'attaque de l'impacable de la radiete. la futeresse de Lois

tot et de gentrier statdersie! Misse Rapet à Kalené sans

The Addison of the Control of the Co

• LE CHEF DL 1 STATIVE MUEL DOL gertal ameri bereit in 22 man in at alle fall afficient de Ladit & indiquation of concern A source officer and and and Liberta verti de de de de de le with the order (Las) desident par annun annun **್ಷಾಕ್ಷ್ ೧**೯೫೮ ಕಲ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಂಗಡಿಗೆ ಅ

Ban Sangar Creek lenes are characteristic

An die fatti de la participation Nicaragua ● DELY RESPUNSABLE OF

gige, weight a are a restrict matres and a second ter process and a second prima de la companya ...... PROJECT OF THE STATE OF Le respense to the grant M MFA: EX

talki saa aya a 🐃 🥌 Perou

LE MESTES TANDS Berrare La e**nte** d'Alexander de la comp \$4 are --- ---\*\*\* attions in the (M64:122 120) 117 **\*\*\*** CASA TO THE 物理をおよういい

honds:

## PROCHE-ORIENT

SELON UNE ESTIMATION DE WASHINGTON

La querre irano-irakienne aurait fait de 175 000 à 500 000 tués et 600 000 blessés Los Angeles (A.F.P.). - Au vices de renseignements améri-

moins 175 000 personnes et peut-être plus de 500 000 ont été tuées depuis le début, il y a trois ans, de la guerre opposant l'Iran à l'Irak, selon une évalua-tion foumie le jeudi 18 août par le département d'Etat américain. Par sa consommation extravegante en hommes, cette guerre ressemble au premier conflit mondial », a relevé un haut fonctionnaire du département d'Etat, qui a requis l'anonymat.

Les pertes les plus lourdes ont

été subies par les Iraniens. Selon des estimations, elles oscillent entre 125 000 et 500 000 sol-

dats morts. Du côté irakien, le

conflit aurait fait 50 000 morts

environ. Pour les deux camps, le nombre des blessés graves est estimé à 600 000 par les sei-

cains cités par le département d'Etat.

américains ont expliqué qu'en dépit de ces pertes énormes et des appels irakiens à une médiation le conflit ne devrait pas s'achever avant des mois, voire des années, aucun des deux adversaires n'étant assez fort pour remporter une victoire militaire

mettre un terme à ce conflit », a estime le même haut fonction naire du département d'Etat, qui a ajouté : « La seule solution que l'on puisse prédire passe par la disparition de Khomainy (le guide de la révolution iranienne ») ou de Saddam Hussein (le chef de l'Etat irakien). »

#### Les démons de Rocamadour

Pour la première fois depuis mars dernier, les habitants de Rocamadour (Lot) sout appelés, par arrêté préfectoral, à se rendre aux mues les 21 et 28 août pour élire leur conseil municipal. Se déplaceront-ils? En effet, si les Amadouriens n'ont plus d'édiles depuis les élections du printemps, ce n'est pas parce que le scrutin a été invalidé, mais parce que le conseil sortant et la population out boudé les urnes. Pour tenter d'obtenir gain de cause dans un conflit avec l'administration, conflit qui porte, depuis des années, sur un projet de déviation

Rocamadour, - Mont-Saint-Michel De notre envoyé spécial échoué en plein Quercy. Gouffre de Padirac qui aurait été extirpé des entrailles du causse, superbe et désolé, voilà près d'un millénaire que Rocamadour s'offre au soleil, aux pèlerins et, depuis peu, aux tou-

Faut-il encore présenter ce que pancartes, affiches et dépliants vantent, dans une stupide hiérarchie touristique, comme le « deuxième site de France »? « Deuxième site » ou pas, le lieu est admirable. Athée ou croyant, d'où que vous veniez, du plateau au nord ou de Couzou au sud, il vous saute à la gorge, vous étreint, Rocamadour : près d'un mil-lénaire d'histoire niché dans une falaise abrupte - une cité sangsue collée à la pierre, née de la foi et du commerce réunis. Rocamadour : ses saints, ses grottes et son sanctuaire, sa Vierge noire et ses foules ses venues au Moyen Age s'enchaîner pour le grand pardon.

Mais que reste-t-il de tout cela? En rajoute-t-il, ce jeune hôtelier « trois étoiles » quand il confie: de semblables dans toute la France. Notre château? Les remparts ne sont pas mal c'est vrai, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est le site, c'est lui qui donne le « flash », c'est pour lui qu'on vient ! »? De fait, on vient en nombre ici où l'on compte, sssure-t-on, plus d'un million de visiteurs chaque année. Un million de Français et d'étrangers, hordes motorisées dévalant du plateau et avalant le site entre Padirac et Sarlat, entre un vin de Cahors et un gâteau aux noix. Même les quelques pèlerins encore en mouvement se sont mis au diapason, transformant le lent cheminement de iadis en un chemin de croix moderne et collectif, qui inscrit Rocamadour après Lisienx et avant Lourdes.

Dans la cité marchande, on dit supporter de plus en plus mal ces assauts de curieux qui ne se recueillent que pour le cliché photographique. Plus précisément, on ne sup-porte plus le va-et-vient continu de leurs voitures automobiles dans la minuscule artère, unique et pittoresque lieu de passage entre le nord et le sud. Comment « désenclaver » le « périmètre sacré » de Rocamadour, comment éloigner les voitures sans effaroucher leurs occupants, comment retrouver le silence médiéval sans que se taisent les tiroirsses? Véritable casse-tête vieux de trente ans. On ne compte plus sur ce thème les projets, les procédures. les commissions et les groupes de réflexion. Pour les Amadouriens qui réfléchissent à cette question depuis 1951, le problème n'est pas insuret nombre d'entre eux estiment avoir trouvé la solution. « Ce que nous réclamons? dit M. André Jallet, radical de gauche et maire sortant. Une vole de déviation en

Le code des communes fixe

ainsi les pouvoirs et responsabi-lités -- très limités -- des « délé-

gations spéciales -, dont les

membres sont généralement

région concernée, en fonction de

leurs compétences polyvalentes et de leur « neutralité » politi-

dissolution d'un conseil munici-

pal ou de démission de tous ses

membres en exercice, ou en cas

d'annulation devenue définitive

de l'élection de tous ses mem-

bres, ou lorsqu'un conseil muni-

cinal ne peut être constitué, une

délégation spéciale en remplit

La délégation spéciale est nommée par décision de l'auto-rité supérieure dans les huit jours qui suivent la dissolution,

l'annulation définitive des élec-

tions ou l'acceptation de la dé-

La délégation spéciale élit son

Art. L. 121-6. - Les pouvoirs

président et, s'il y a lieu, son vice-président.

de la délégation spéciale sont li-

mités aux actes de pure adminis-

tration conservatoire et urgente.

permis d'engager les finances

En aucun cas, il ne lui est

des questions qui out provoqué ces « grèves des

dehors du site, des parkings paysagers dans la vallée, une liaison verticale par ascenseur pour desservir les quatre étages du site, et la réparation des erreurs contempo-

#### 

Un programme qui ne semble guère convenir à 'autorité départementale ou nationale. Car la capitale ne craint pas de se pencher sur le cas de cette bourgade mondialement connue de huit cents habitants. En 1976, déjà, on parlait d'une solution imminente. Mme Françoise Giroud, alors secrétaire d'Etat à la culture, faisait savoir au premier ministre qu'elle s'en tenait à l'avis de la commission supérieure des sites, qui avait retenu un projet de grande rocade » contre le souhait des commerçants d'une e petite rocade ». M. Jallet et son conseil municipal avaient alors démissionné.

Sept ans plus tard, même scénario. Début 1982, M. François Mit-terrand écrit à M. Martin Malvy, député (P. S.) du Lot et maire de Figenc. « J'ai fait donner les instructions nécessaires, indique le pré-sident de la République, tant au ministre de l'environnement qu'au préset du Lot, pour que, sur le plan national comme sur le plan local, l'un des projets soit retenu dans les plus brefs délais de manière à permettre une réalisation rapide de cette déviation. J'espère que ces diverses démarches devraient conduire à une solution d'ici au

La noéfecture demande alors un nouveau projet à un bureau d'études bordelais, le Centre d'études technique de l'équipement (C.E.T.E.).

Pour M. Jallet, les conclusions sont telles que le désenclavement de la cité n'y est plus qu'un accessoire va de manière différente et noyé dans un projet grandiose et fort oné-reux. Nouvelle colère des élus locaux, qui décident, à l'unanimité, de ne pas se représenter aux municipales de mars. « A mon grand étonnement, dit M. Jallet, toute la commune a sulvi. - Pas de candidats done, et pas d'électeurs.

Un troisième puis un quatrième tour sont organisés en mai, sans plus de succès. Alors que l'ex-conseil municipal alerte M. Robert Fabre, le médiateur, à Cahors on s'énerve. Une première commission préfectorale est nommée pour gérer les affaires de la commune. Puis, M. Jean Thiéblemont, commissaire de la République, en l'absence d'élus locaux, met en place un dispositif provisoire: circulation alternée dans la rue principale, navettes de

municipales au-delà des res-

sources disponibles, de l'exer-

Elle ne peut ni préparer le

budget communal, ni recevoir

les comptes du maire ou du rece-

veur, ni modifier le personnel ou

le régime de l'enseignement ou-

Art. L. 121-7. - Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par applica-

tion de l'article L. 121-5, une dé-

légation spéciale a été nommée,

il est procédé à la réélection du

conseil municipal dans les deux

mois à dater de la dissolution ou

de la dernière démission, à

moins que l'on ne se trouve dans

les trois mois qui précèdent le

Les fonctions de la délégation

spéciale expirent de plein droit

des que le conseil municipal est

Le code des communes pré-

cise ensuite que la - décision su-

périeure » (art. L. 121-5) est

nombre des membres qui com-posent une délégation spéciale

est fixé à trois dans les villes de

moins de trente-cinq mille habi-

tants et jusqu'à sept au-delà.

· un arrêté du préfet », et que le

renouvellement général des

conseils municipaux.

Qu'est-ce qu'une « délégation spéciale » ?

mont (Ardennes) pour une toute autre affaire ( le Monde du 30 juillet), pose d'épineux problèmes administratifs et juridiques. Les délégations spésummistratus et jurniques. Les cuessants spé-ciales, qui remplacent provisoirement les conseils municipaux (voir notre encadré), ont des ponvoirs de gestion très limités. Elles ne peuvent, en particulier, voter le budget communal. Ces situations ne sauraient donc s'éteruiser. Mais, dans le même temps, les pouvoirs publics n'ont plus, faute d'élus, d'« interlocutants valables», ne serait-ce que pour débattre

> minicars entre le plateau et la cité. signalisation routière et détache ment d'une trentaine de gendarmes.
>
> • Un dispositif, estime M. Jallet. qui aura coûté un million de francs sans aucun résultat. » « Un succès », dit-on à la préfecture.

> « J'ai décidé – explique M. Thié-blemont dans une plaquette éditée « à l'attention des visiteurs et des pèlerins » – de mettre en œuvre, dès cet été, des moyens provisoires asin de vous permettre de visiter. dans le calme et la sérénité, la cité prestigieuse de Rocamadour ». Mais les Amadouriens, eux, ont mal pris la chose. Indignation, colère, on parle ici de - défi à la démocratie locale », de négation des volontés exprimées en haut lieu en matière de décentralisation. Pour sa part, M. Jallet, ancien Parisien, aujourd'hui directeur de la Mutualité sociale agricole du Lot, va jusqu'à évoquer des « enquêtes menées sur sa vie personnelle », des « méthodes antidémocratiques », qui lui rappellent les fascisme de l'époque nazie ». De nuit, une ection-commando > est menée pour faire disparaître la nonvelle signalisation routière.

> La température, pourtant, commence à redescendre, et l'équipe sortante a décidé de se représenter au cinquième tour organisé le 21 août prochain. - Il fallait qu'on fasse ce qu'on a fait, dit-on, mais la situation ne pouvait pas non plus s'éterniser. - Rien, pourtant, n'est acquis, et le conflit reste entier. Certes, le front des Amadouriens n'est pas véritablement uni - les com cants du plateau n'avant pas les mêmes craintes que ceux d'a en une vraie détermination. Angoisse, chez certains commercants, d'une baisse possible de revenus, confortables sans nul doute, mais aussi angoisse de voir le XX<sup>a</sup> siècle détruire ce qui reste d'habitudes moyenageuses. Déjà, « parce qu'il ) a des touristes . on trouve sur le plateau un 200 de singes et d'aigles. Beaucoup craignent, par exemple avec l'inversion envisagée du flux touristique, la création sur le plateau d'un véritable « Luna-Park ». Mais tout cela justifie-t-il autant de passion? - On nous a expliqué, dit M Jallet au sein de l'association culturelle des Amis de Rocamaour, que notre site était un épicentre de sorces telluriques. » Ce fait serait notamment à l'origine des grands ressemblements humains sur une si petite surface. Peut-être pourrait-il aussi explicuer l'énergie dépensée par ceux qui vivent pour que le relief ne soit pas modifié à outrance. En finira-t-on un jour de réveiller les démons et les saints prisonniers de la roche de Rocama-

> > JEAN-YVES NAU.

ABONNEMENTS VACANCES

France 15 jours ... 79 F 1 mois 1/2 ... 188 F 3 semaines . 99 F 2 mois ... 241 F 1 mois ... 136 F 3 mois ... 341 F

(Pour les tarifs d'abonnement à l'étranger, veuillez nous consulter.)

Pour recevoir régulièrement le Monde à votre adresse de

vacances, retournez ce bulletin, rempli en majuscules, au

moins DIX JOURS avant votre départ et adressez-le avec

Le Monde

5, rue des Italiens - 75427 PARIS CEDEX 09

Nom ..... Prénom .....

No ... Rue

Code postal ..... Ville ......

Je m'abonne au Monde pendant les vacances pour .....

du ..... Versement joint ......

 M. Henry-Jean Manière, préset en congé spécial, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 octobre 1983, par décret du président de la République en date du 16 août 1983.

le règlement correspondant à :

#### LES NOUVELLES MUNICIPALITÉS A L'HEURE DE LA REVANCHE

#### CHAMBERY : effacer un «accident de parcours»

Chambéry. - « Il faudrait des circonstances quasi historiques comme en 1958 pour que je me re-présente aux législatives », proclame le nouveau maire R.P.R. de Chambéry, M. Pierre Dumas. Écarté de la vie parlementaire en 1973 par le socialiste Jean-Pierre Cot, puis, après dix-huit mois de règne, de la mairie de Chambéry en 1977 par un autre socialiste fraîchement installé en Savoie, M. Francis Ampe, M. Pierre Dumas effectue denuis le mois de mars 1982 un retour marqué sur le devant de la scène politique savoyarde.

Son succès aux élections cantonales, où il fut réélu conseiller général de Chambéry dès le premier tour avec 68 % des suffrages, l'a convainen de renartir à l'assant de «sa» mairie pour « la délivrer de l'emprise socialo-communiste» et pour éviter que ne se perpétue le « happening politique permanent » qui s'y déroulait, selon lui, depuis six ans. Mission accomplie l'année sui-

M. Pierre Dumas, élu par les Chambériens avec 54,22 % des voix an second tour, mène aujourd'hui une seconde bataille, même s'il s'en désend publiquement, contre les « projets » qu'il juge « aventuristes » de l'équipe précédente. Des gens qui se sentaient, prétend-il, peu ligotés par les contingences financières de la ville » et qui « méconnaissaient volontairement la

#### Abandon

Depuis les élections municipales, les élus de la majorité ne cessent de rénéter que « les caisses de la ville sont vides » et que la gauche a laissé la cité exsangue. Une interprétation que conteste avec vigueur l'ancienne équipe, qui rappelle notamment que la ganche a laissé un compte administratif positif de 4 millions de francs et qu'elle dispose encore d'une capacité d'emprunt de plus de 300 millions. Mais derrière cette querelle de chiffres se dissimulé en fait la volonté du nouveau conseil municipal de « démolir le plus grand nombre possible de choses ».

« C'est là le premier objectif de zr ». Affirme l'and socialiste de Chambéry, qui voit disparaître un à un les projets patiem-ment préparés pendant six années de

- Pour M. Dumas, la municipalité Ampe a été un accident de par-

LES RÉACTIONS APRÈS LA PUBLICATION DES INDICES ÉCONOMIQUES

M. Paul Quilès, secrétaire national du P.S., a estimé jeudi 18 août à Europe I que « les Français voient à travers ces résultats [des derniers indices économiques] que les efforts qui leur sont demandés ne le sont pas en vain ».

· Je n'ai pas l'intention, pas plus que tout socialiste, de crier victoire aujourd'hui, a ajouté M. Quilès. Ce trouve oue cette tendonce est encourageante pour la politique du 204vernement. Ce qu'il faut maintenant, c'est poursuivre les efforts et combattre sans faiblesse les deux fléaux que sont l'inflation et le chô-

M. Roger Chinaud (P.R.), maire du dix-huitième arrondissement de Paris, a déclaré qu'il serait - le premier à se réjouir s'il y avait un véri-table mieux, mais se méfie de l'art du trompe-l'œil du gouvernement .. et considère avec circonspection « les roulements de tambour ».

De notre correspondant cours au'il faut à tout prix faire oublier . note M. Maurice Meunier, conseiller municipal P.S.U., qui fut de 1977 à 1983 chargé des travaux

Aussitôt parvenue à la mairie, la nouvelle équipe stoppait les projets en cours de réalisation. Ainsi le chantier Barbot, où devaient être réalisés, au cœur de la ville, cent soixante-treize logements sociaux et dont les travaux avaient commencé un mois avant les élections municipales, est abandonné. Prétexte invoqué par les élus : « Nous ne voulons pas constituer un ghetto dans le cen-tre de la ville. » Pour l'adjoint au logement, M. Michel Bouvard, R.P.R., président de l'office public H.L.M., « ce n'est pas une renonciation au logement social dans le cen-tre ville, c'est l'abandon d'un mauvais projet conçu par des architectes étrangers à notre région, qui, parce qu'ils étaient dans l'ignorance du contexte, ont conçu un projet ina-

La maison de la culture de Chambéry, attendue depuis dix-sept ans, allait enfin voir le jour. Le projet de l'architecte suisse, M. Mario Botta, avait été définitivement accepté par la ville et le ministère de la culture. Le bâtiment, accolé à l'ancienne ca-serne Curial, libérée par les militaires en 1980, et racheté par la ville, est en cours de restauration. La maison de la culture de Chambéry et de la Savoie aurait, grâce à ce projet, largement contribué à revitaliser un quartier de la cité savoyarde jusqu'alors délaissé. Là aussi, M. Pierre Dumas a sorti sa gomme. « Il faut que la culture se énartisse dans plusieurs lieux de la ville afin de pouvoir mieux accueillir la diversité », dit-il. et il ajoute, reprenant là une phrase de l'ancier unistre de la culture, aujourd'hui disparu, Jacques Duhamel : « Je suis favorable plus à une ville de culture qu'à une maison de la

Autre abandon, celui du e centre de vie » que l'ancienne équipe proje-tait de réaliser à la ZUP de mbéry-le-Haut, où résident plus de dix mille personnes. Un quartier édifié en son temps par M. Pierre Dumas. La gauche v aurait installé une crèche collective, une salle festive, un centre de santé, un cinéma et des bureaux de la direction dénar-

ciale. Mais, surtout, elle voulait y créer une antenne décentralisée de la maison de la culture où aurait notamment travaillé une troupe de théâtre. « Une ville de cinquante-quatre mille habitants n'a pas les movens de porter une troupe de création dans le contexte actuel », note le maire de Chambéry.

#### Le noyau dur

Exit donc la troupe, mais anssi l'antenne de la maison de la culture. Quant au reste du projet de « centre de vie », dénommé désormais « fo-rum », il sera reconverti pour ac-cueillir deux salles de cinéma, des bureaux, des services techniques de la ville ainsi que des logements.

Les élus de gauche s'étonnent que des décisions aussi importantes aient été prises sans concertation, et quasi instantanément, alors que l'élaboration de ces projets, qui sont un enjeu considérable pour la ville, avait été précédée par des mois de réflexion et de discussions avec les associations, les usagers, les architectes... Ce sont en fait les méthodes de la droite, mais surtout celles du noyau dur du R.P.R. » qui gouvernent Chambery que dénonce avec vigueur l'opposition, écartée de toutes les décisions. Relégués dans un minuscule bureau situé à l'entrée de la mairie, ses dix membres (4 P.S., 2 P.C., 2 écologistes, 1 P.S.U. et 1 M.R.G.) sont, affirment-ils, privés de toutes sources d'information sur la vie municioale et de movens pour travailler

Sons un aspect affable et agréable, M. Pierre Dumas n'y va pas par quatre chemins pour expliquer son attitude à l'égard de ses adversaires communistes et socialistes : « Nous n'avons pas à organiser une sorte de contre-pouvoir dans la mairie... La mairie n'est pas la permanence des partis politiques ni leur soutien siancier... Effectivement, j'ai sabré des dizaines d'abonnements à des revues communistes. Ils ne servaien qu'à soutenir financièrement ces ores... Les mairies annexes instalganes... Les man les quartiers servaient de lées dans les quartiers servaient de bureaux et de permanences aux élus, notamment communistes. Seuls, les membres de l'exécutif municipal ont désormais le droit de recevoir leurs concitoyens. Vous le voyez, le changement n'est ici ni vide ni vague. »

# ODOUL E Garde-meubles

### **VOUS ALLEZ VIVRE A L'ÉTRANGER?**

Le Monde réalise à votre intention

Vous'y retrouverez chaque semaine les informations. les analyses et les commentaires de la rédaction du Monde sur tous les grands et petits sujets de l'heure.

Service des abonnements

CLAUDE FRANCILLON. tementale de l'action sanitaire et so-

Vous voulez garder le contact avec la France. Suivre les péripéties de la politique intérieure. Connaître le point de vue de Paris sur les affaires internationales. Ne rien ignorer de l'actualité économique et sociale de l'Hexagone.

### UNE SÉLECTION **HEBDOMADAIRE**

Sur simple demande, vous recevrez un numéro SPÉCIMEN

It Monde 5. rue des Italiens

76427 PARIS CEDEX 09 Tél.: 246-72-23 - Poste 2391

#### TWEET I THE STATE WAS mitte for in the inferen bie automorphics and in Stadings.

illesertlanfs a

AND COMPANY OF STREET

protect course the presented and

Martine in and process.

Charles of the sales of the

Michella Commercial Control

Change by the days and a

발표를 한 건강하고 있는 것이 나라.

State M. Prom. Marrier

Principle Co.

State Control of the Control of the

State for a contract, and a second

Same de la qualit carrier que

Tolerand of the same

The part and are others, a

The second second second second

Bin ber bereit. Me terren

Selection of the second

The party of the p

Carrie of the second

The second of th

S. No. of the second

Sa ca sociale, prices sterent

Springers of the second second

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

The state of the s

The same of the same

Service of the servic

les détails qui tuent

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

A Control of the Cont

including the second

Compensation of the second

Charles of the same

<u>ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳ</u>

Pro Mayor La restaura se

Branch Commission

st Monde

The state of the s

and the course was to be at

THE STATE OF THE S

AND THE SECOND S

Part to the second seco

20 mm

TENTON TO THE THE REAL PROPERTY.

The second section (

25 3-46 3 En 4 F

parties and tentral area

enter and remarks are

THE PROPERTY OF THE RES

THE THE PARTY OF T production of the second mater eine in mer in gresser er er er er er the fact of the company of the

grammer and the second second

Mme le ministre, les femmes

et l'informatique

The second of the second secon

The state of the s

Britis ettiniferet fer itteriore

L'argentour ou le conner vie

2000 D. S. a. in Contract to a Ippara e facialità (il es g totter or et aft at a

**RCULATION** 

TO THE PROPERTY AND A SAME OF A METER AND A METER AND

slecteurs du « Monde » posen au directeur de la sécurité

> HOMEUR ALIX ARCHAS

The first sales of the second

Ball says of the second and and the

Star to a sure of the second

A Section 2

Commence with the second the de married a many

Self Co. B. The was Brisis and activity of photographic bills of Section 2. Talker Mary 1981 States 「中国の大学者」で、第二十二年には、「新」ではあった。 「大学者」で、第二十二年には、「新」であるとは、「大学者」と Paristante de M. Marki ma. Emited Sed Cont. March Se Section 25 of Section 25 the Re beer to be been a big Comment of the second A Branch Company of the Company of t The same of the same TETER BANGALON W. MAN AND STATE OF Secretary and the secretary TRACE OF TRACE OF BUT WERE TO THE TRACE OF The second of the second Control of the second s The second secon

新聞 新 新華 神 教 新 新 日本 strate on the grands while and while Service and a service and surgering and service and a serv the state of state of the state A COMMENT AND THE PARTY OF THE Section to the section of the sectio A. love the submission a printer. Charles Management of the State of the the stiffer is being a Section of the second sections Printer and all desired the second

Policy of the second but Carlo Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. the standard of the standard o And the state of t I The same has and a shorten of THE THE PERSON NAMED IN COLUMN A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR town down Con down or the way the second value of principles was Man the comments and the entered for the community and the second second for the community of the c peace of the landships of street the smaller at heart and If service is dead in passage of Suprices. Capped of spice of Spicetons of Stilland

The second secon

And the state of t nature. Limited. Mighting par less melimiches and annur de quaterenties.
Le minime de le culture de Charttoire an de la flatente derne, getten à
ce pitfin litigament contribué à revincities qui flatente de la culture de la morépositie finance destines. L'à
antie. M. Plante Dunne a sorte se
genuise d'annur phateur lieux de la
uffic effe de publicate nature accustle de deseroisé , dit d. et il ajoute,
superenne il une phateur le l'ancien
mintener de la coloure, aujoure l'un
dinpare. Peopues Dunne de l'ancien
plate flatente poi d'une ville de
restaure qu'é mes messaux de la
pulsare qu'é mes messaux de la
pulsare qu'é mes messaux de la

April abanda, colo de « conte de sir e que l'antenne équies prop-agis de réstiser à la ZUP de Chambley-le-Hand, ob eteident plac de die andie pensymme. Le querter delles as als temps per le Pierre Dannes. Le genche y merali installé que cetale actionies, une suile fape compre de mari, un cinèma it des byracies de la direction décar-

code Mais, tarried the long to maison de transport transport de transp more pe retrice de Companie cost custation quare la confesse de la cost moltant que la contra de la bas-dimenta numero de la costa de la bas-dimenta numero de Companie de la bas-

Le noyau dur

Exil done in the man de la che tenne de in man de la che comme de la comme de comme Quant au reste du roya de la de vie e dinament de la cordin drive de circu buresus, des entres techniques la vide atrast que ce le general Les elus de partir cional

de décision des accessions and a feet feet tion de ces projet de seil de considerable par de mos de ribe et de discussión avec les esta tadas, les univers les arches Ce sont en tall e- methoda e droite, man and the cells ( e may an day as prop p come sent Champer, are denne to Ailacat Care Court toutes les decisions Religion le to think the parties and a few forms de la mairie, de dir atale PSL ci : MRGINE affirmentally process do to שניים בי מכ מושיים בי שניים בי

Sous un a paut affable et se Me. M. Pretty Dumas at tags Quatre chemin pour evolute attitude a regard de sesados communiste of aculators to n'amin's pure contract of the seccomire-position - . . . . many moine n'est per la permanen. partit politica in the last take des dizaines autoriorentes POWER COMPLETE TO THE PARTY mes . Les maines annonce games. Les marres arresses les deux les quarters serves burgetta et la membren Souls, les mention de les

**CLAUDE FRANCIUR** 

manufaction in the manufacture

PROCESSE STAFF IN TANK STEEL BE

vones, le unungement des se

# ODOULE Garde-meubles **掲, rue de l'**Atlas 7509階

### VOUS ALLEZ VIVRE A L'ÉTRANGER?

Four venter garder le contact arec Prence. Suivre les péripeties de la politique intérieure. Conneitre le es de sue de Paris sur les affaires internationales. Ne rien ignorac de l'actualité économique et sejale de l'Hexagone.

Le Monde SÉLECTION DOMADAIRE

To y retrouveres chaque les informations. et analyses "1 " contres de la rédection mer tous les grands menjets de l'heure.

Parties acces 1800v181 des abonnements

Le Monde Can des Resents

Control de Contr

### Mme le ministre, les femmes et l'informatique

De notre envoyé spécial

Béthune. - « Les femmes doivent investir tous les lieux d'ini-tiation et de sensibilisation à la micro-informatique, prendre leur place et leur tour... > Visitant, jeudi 18 août, au collège Paul-Verlaine de Béthune (Pasde-Catais), l'un des deux cents ateliers d'initiation à la micrortique mis en place durent l'été à l'usage des jeunes, M<sup>ee</sup> Yvetta Roudy, ministre des droits de la femme, a fait part de ses craintes de voir, catte fois encore, les garçons devancer, sinon supplanter, les filles dans la course à cette « alphabétisation informatique 3.

Des craintes que justifient les hiffres. Comme l'a souligné Mme Roudy, « les femmes sont faiblement représentées, voire presque dramatiquement absentes des clubs de loisirs informatiques, des associations d'utilisateurs de micro-ordinateurs et autres ateliers d'initiation ». Et l'opération « Été 83 : des vacances pour l'avenir » laisse déjà apparaître, si l'on se réfère aux tout premiers bilans, un pourcentage de fréquentation féminine qui n'excéderait pas les 30 %.

Pour le ministre, il convient de s'interroger au plus tôt sur les causes de ce phénomène dont l'une - et non la moindre - serait « la sexualisation de l'espace ainsi que des jeux et des activités de loisirs dus aux modèles socio-

Dans la salle de classe du collège, transformée en atelier d'informatique, garçons et filles ont un instant cessé de pianoter sur les claviers pour répondre, mitimides, mi-enjoués, aux questions de « Mª le ministre ». Ah, oui! c'est passionnant cas écrans verdâtres qui répondent aux questions pour peu qu'elles scient clairement posées ! Oui, plus tard, « quand on sera grand », il est bien probable qu'on en aura un à la maison....

#### L'ordinateur ou la casserole

Mais pourquoi les seuls car cons auraient-ils le privilège de dompter ces touches diaboliques ? Le ministre des droits de la femme a dit clairement son intention de veiller au grain : « Les tie, compromettent leurs chances pour l'avenir, les réduihommes prendre de l'avance et devenir professionnellement plus performants... Elles ne doivent Das laisser se creuser l'écart... »

Une campagne d'information destinée à orienter les femmes vers l'informatique devrait être sinement lancée par le ministère, a annoncé M<sup>ma</sup> Roudy, avant de signer, à Bethune d'abord, puis à Berck-Plage, deux contrats antisexistes ». Aux termes de ces contrats, chaque ville signetaire doit créer une commission chargée d'étudier et de recommander les manuels scolaires présentant « l'image la sante de la femme ». Peut-être une image montrant le maîtresse de maison penchée sur un microordinateur et non plus sur une serole fumante ?

J.-M. DURAND-SOUFFLAND.

### Le projet de nouvelle réglementation de la vente et de la détention des armes

Assurer la paix publique sans briser le commerce

Deux semaines après l'annonce, au conseil des min du 3 août, d'un projet de décret réglementant plus sévèrement la vente et la détention de certaines armes à feu (le Monde du 4 soût), un texte définitif est ment, la signature dans les ministères concernés. Ces nouvelles dispositions devraient être publiées an Journal officiel dans les semaines à venir, avant les achats de fusils en vue de l'ouverture de la chasse, Toutefois, elles ne concernent pas ces derniers, comme l'a souligné à plusieurs reprises M. Gaston Defferre, ministre de l'inté-

Sur l'initiative de M. Gaston Defferre, ce décret, préparé de longue date par le ministère de la défense, après consultation des organisations professionnelles, soumet à autorisa tion administrative toutes les armes de poing - y compris le pistolet de tir à un coup de plus de 35 cm, - les carabines à répétition (22 long rifle en particulier ponvant tirer plus de dix coups, sinsi que les fusils dits « à omne » au canon d'une longueur in-

férieure à 60 cm. L'application des nouvelles dispositions entraînera le classement de ces armes (de cinqième et septième catégorie actuellement) actuelle-ment en vente libre, dans la quatrième catégorie (armes à feu dites de défense et leurs munitions), sou-mise à autorisation. Ainsi leur acquisition passera-t-elle par l'obtention d'un « permis » préfectoral renouvelable tous les cinq ans.

Il semble que le gouvernement ait souhaité la rétroactivité de ces me-

distance, et ne sont-ils pas disposés suffisamment en hauteur pour éviter

d'être occultés par divers obstacles

(véhicules en stationnement, par

» En résumé, sans nier l'effort,

considérable, d'amélioration du ré-

seau routier au cours des dernières

années, pourquoi les responsables de

la route ne se préoccupent-ils pas da-

vantage de ces détails multiples qui, accumulés, interviennent dans les

accidents? Pourquoi, plutôt que de s'illusionner sur le respect par des

millions d'usagers des sacro-saintes

limitations de vitesse, ne font-ils pas

davantage appel à leur intelligence ?

Cela supposerait qu'on leur accorde

culé, dont il pourrait être tenu

compte au moment d'apprécier la

Train + auto, c'est plus sûr

gravité d'une infraction. »

exemple)?

sures en exigeant la simple déclaration des armes qui seront réglementées auprès des services

société

préfectoraux. Entrave au développement du commerce pour certains, condam-nées à l'inefficacité pour d'antres, ces mesures ne satisfont pas pleinoment les parties en cause. Il est vrai qu'elles sont le résultat d'un compromis entre » la volonté résolue de l'Etat d'assurer la paix publique et de traquer le crime sans défaillance -, selon les propres termes du président de la République, et la sauvegarde indispensable des intérêts économiques d'un important secteur de production. L'industrie de l'arme et de la munition emploie environ 15 000 personnes en France, sentiellement dans la région de Saint-Etienne. Elle a réalisé, en 1982, un chiffre d'affaires de 35 milliards de francs. La vente

d'équipements et d'accessoires re-

présenterait un chiffre équivalent.

La France, où l'on dénombre environ deux millions de chasseurs, est le deuxième marché mondial du fusil de chasse après les Etats-Unis. Mais, selon M. Jérémie Chatin, président de la chambre syndicale des producteurs d'armes, le marché de l'arme civile est en baisse constante depuis 1975 : 175 000 fusils de se, contre 190 000 en 1975, ont &£ vendus en 1982, et 90 000 carabines 22 long rifle contre 120 000 sept ans avant. C'est cette dernière arme qui est particulièrement concernée par le nouveau projet de décret. Certains l'appellent la carabine de - M. Tout-le-Monde -. A plusieurs reprises, ces dernières senaines, les utilisateurs de carabine 22 long rifle ont été impliqués dans de graves agressions,

A la . Cité des 4000 - de La Courneuve, le 9 juillet, le petit Tou-fik Ouanès a été, en revanche, tué par un plomb d'une carabine à air comprimé. Jugée pourtant peu dangereuse, cette arme demeure en

#### Phénomène de mode

Dans les grandes surfaces, comme chez les armuriers, on trouve ces dernières années des carabines, 22 long rifle munies de chargeurs dépassant les vingts coups, qui éponsent la forme du fusil d'assaut américain, le M 16, ou de la kalachnikov soviétique. Comme pour le *riot gun* (fusil anti-émeute), un phénomène de mode engendré par la télévision et le cinéma intervient dans l'engouement pour ces armes «factices». «Un jour ou l'autre, ces nou-veaux produits d'allures tendancieuses et aux prix alléchants devaient être contrôlés», dé-clare M. Jean-Paul Morin, président de la Fédération française des armu-

riers professionnels.

Mais, selon cet expert, ce ne sont pas les armes qu'il faut réglementer, c'est la profession : « Nous demandons à ce que soit instituée une liberté surveillée de la vente des armes et que tout vendeur soit soumis aux mêmes consignes de sécurité. - M. Morin, armurier à Ansoulaire que les proprié taires de -débits d'armes » soient personnellement responsables des ventes. Il a proposé, au nom de sa Fédération, qui regroupe six cents membres, que chaque arme soit poinconnée à la marque du détaillant et vendue avec une fiche signa-

Cette même fédération avait demandé, lors des rencontres avec le ministère, que le pistolet à un coup, destiné au tir sportif, ne soit pas réglementé. - Cette arme est assez peu maniable et très encombrante. On imagine mal un gangster tenter quoi que ce soit avec un pistolet à un coup.. confirme M. Herbrotot, armurier à Paris chez Callens et Mode. Et de conclure : - Certe mesure va surtout toucher les tireurs sportifs et les fabricants. -

M. Chatain. directeur de « Manu-Arm » à Saint-Étienne, a renoucé à la fabrication de ce produit. - Nous avons arrêté le montage de ces pis-tolets, et je vais faire détruire les six cents à huit cents crosses qu'il nous reste en stock. - En revanche, à la Fédération française de tir. on ne pense pas que les tireurs sportifs seront particulièrement touchés. Il est vrai que les membres des clubs bénéficient d'une réglementation facilitant l'achat d'armes de compétition, d'ailleurs importées à 95 %, précise-t-on à la F.F.T.

Si on ne fabrique plus de pistolets de tir à un coup en France, il sera toujours possible aux fabricants d'armes d'ajuster leurs produits aux nouvelles normes. La société Unique à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), spécialisée dans la carabine 22 long rifle à répétition automatique, devra réduire la capacité des chargeurs pour maintenir ses ventes. Quant à la S.C.O.P.D.-Manufrance, producteur de fusils à pompe, elle devra dans l'avenir concevoir des canons plus longs, sachant que 61 cm suffi-sent pour que le fusil demeure en

#### CIRCULATION

### Les lecteurs du « Monde » posent dix questions au directeur de la sécurité routière

La publication dans le Monde des 12 et 13 août de deux articles de M. Pierre Mayet, directeur de la circulation et de la sécurité routière, ne pouvait laisser nos lecteurs indifférents. Ils ont donc réagi. Sur la forme d'abord, comme le docteur Jean Auperin, habitant dans la Seine-Maritime, qui nous écrit :

«Le dernier paragraphe du pre-mier article de M. Pierre Mayet est incompréhensible. On y lit notamment que l'on exigera - la limitation de vitesse par construction - et « l'élévation de la qualification du conducteur par l'exigence d'une pratique professionnelle continue allant de pair avec une attention tions économiques et sociales ».

» Si j'ai bien compris, M. Mayet veut dire : « Les transports routiers, qu'ils soient de personnes ou de marhandises, ne pourront dépasser une certaine vitesse qui sera obligatoirement limitée par le constructeur luimême. Nous souhaitons en outre que les lois sociales soient stricteent appliquées, et notamment que l'employeur veille au recos obligatoire de ses employés, ainsi qu'à leur sobriété. A ces derniers de bien connaître leur véhicule et de mieux le conduire de jour en jour. » Ai-je bien traduit ? Si oui, voilà des idées qui auraient pu germer plus tột dans

#### Les détails qui tuent

Réactions sur le fond, comme celle de M. Guy Baumont, habitant dans la Vienne, dont les questions traduisent l'irritation d'un certain et de conducteurs professionnels:

« Les généralités de M. Mayet sur notre commune responsabilité et sur les vertus de l'éducation et de la répression modulée laissent de côté bon nombre de faits qui interpellent quotidiennement l'usager de la route. En voici quelques-nns.

» Pourquoi, sur les routes à grande circulation, n'impose-t-on pas aux véhicules (avec une exception, éventuellement, pour les tracteurs agricoles) une vitesse minimale au-dessous de laquelle îls sont une gêne et un danger pour les automobilistes qui empruntent ces mêmes routes pour se déplacer plus

» Pourquoi les contrôles de vitesse ont-ils lieu de préférence sur des routes quasi désertes à des périodes (par exemple, le lundi matin) qui pénalisent ceux qui circulent par nécessité professionnelle et qui sont légitimement pressés (chefs d'entreprise, cadres, V.R.P., etc.) ?

» Qui a en l'idée de généraliser sur les autoroutes et voies à grande circulation les revêtements noir an-

atténuation considérable de la visibilité de nuit, surtout par temps de » Oui obtiendra d'E.D.F., des

P.T.T., des directions départementales de l'équipement elles-mêmes, qu'elles évitent de planter leurs poteaux de lignes et leurs panneaux de signalisation à des emplacements où ils gênent la visibilité, ce qui est fréquemment le cas aux croisements et » Qui s'inquiète du fait qu'à la

revente d'un véhicule d'occasion la plupart des concessionnaires et agents des marques jettent à la corbeille le dossier d'entretien du véhicule que leur présente un vendeu aussi scrupuleux que soigneux?

Qui s'inquiète de rendre obligatoire la pose sur les poids lourds de bavettes latérales, afin d'empêcher on de limiter, par temps de pluie, la projection de véritables trombes d'eau et de bone sur les véhicules qui les dépassent ou tentent de le

lant changements de direction et embranchements sont-ils généralement peu visibles (caractères souvent trop petits), placés sur l'em-branchement lui-même ou à faible

**HONNEUR AUX ANCIENS** 

plus de soixante-cinq ans qui

sont les moins dangereux sur la

nombre d'accident rapporté au

nombre des conducteurs - est

de 82 alors qu'il s'élève à 400

Selon le Centre de documen-

tation et d'information de l'assu-

rance, plus on vieillit moins on

provoque d'accidents de la circu-

lation. Le taux d'accident est de

273 pour la tranche de dix-huit à

vingt et un ans, de 180 pour les

vingt et un à vingt-cinq ans, il se réduit à 123 pour les vingt-cinq à

trente ans, à 107 pour les trente

à cuarante-neuf ans et tombe à

92 pour les cinquante à soixante-

Contrairement à ce que l'on

croit souvent, la baisse de cer-taines facultés sensorielles (vue,

ouie) et la diminution du temps

de réponse aux informations re-

cues ne constituent pas un han-

dicap majeur pour la conduite au-

tomobile. Conscients de leur

état, les conducteurs du troi-

sième age se comportent avec

plus de prudence. Beaucoup d'entre d'eux d'ailleurs bénéfi-

cient d'un « bonus » élevé.

pour les jeunes de dix-huit ans.

route. Leur taux d'accident

Ce sont les automobilistes de

#### » Pourquoi les panneaux signa-

M. Claude Dechristé, secrétaire de la section du Syndicat national de l'environnement à l'agence de bassin dans la Moselle, nous fait part d'une singulière anomalie : « Le premier article de M. Mavet

onsacre un paragraphe aux risques d'accidents chez les fonctionnaires qui se déplacent en voiture. Une des actions concrètes souhaitées dans cet article pourrait être, en cas de déplacement à longue distance l'util lisation du train, dont la sécurité est quasi absolue, combinée à celle d'une voiture de louage en gare d'ar-

» Depuis 1980, le personnel des agences de l'eau, appelé à se déplacer fréquemment sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres et dans des localités non desservies par la S.N.C.F., réclame cette possibilité sans succès. Il est pourtant facile de montrer qu'une telle combi-naison est plus économique sur le plan budgétaire, moins consomma-trice d'énergie et moins satigante pour le person

» La première motivation de cette demande a été d'ailleurs un accident de la route qui a coûté la vie, en mars 1979, à un ingénieur de l'agence de l'eau Rhin-Meuse au retour d'une mission de plus de 500 kilomètres, au volant d'une voi-

 Devant notre insistance et après deux années de réflexion, la direction du budget a répondu négativement en s'appuyant sur le décrêt du 10 août 1966, article 34 : • Les frais de location de voiture sans chauffeur ne sont pas remboursés. »

· Dans l'attente du prochain ac-

### **SCIENCES**

#### Planches à voile sur mesure

orisation de la recharche (AN-VAR) et la Banque nationale de Paris lançaient à l'automne dernier un concours régional pour récompenser les entreprises capables d'innover. Pour l'Aquitaine, trente-deux concurrents furent retenus. Le premier prix (25 000 F) a été attribué aux établissements Barland, de

Grâce à une machine numérique, cette P.M.E. fabrique des planches de surf et des planches à voile personnalisées : du surmesure, en somme, réalisé comme une production de prêtà-porter. Son secret : une machine unique au monde. Côté mécanique, elle tient à la

fois d'une fraiseuse et d'un pont roulant : une tête à fraiser se déplace sur un bâti dont les glissières se trouvent sur la partie supérieure. L'outil, de forme elliptique, suit exactement la courbe de la pièce à usiner, en l'occurrence une masse de polvu-

A l'heure actuelle, il n'existe que deux systèmes équivalents permettant de décrire des volumes gauches dans l'espace : celui développé par Dassault-Breguet (système Katia) et celui créé par General Electric, utilisé par Renault et Peugeot pour dessiner des prototypes de voitures. Sur le terminal d'un ordina-

teur, l'opérateur choisit un menu

cotimisée afin de tendre à la courbe parfaite. On imprime ensuite un « listing » reprenant les dimensions de base désirées ainsi que tous les éléments de développement de la courbe. Ce qui débouche sur la réalisation d'un plan en quatre vues, dont une an perspective. Tout ce système de calcul et

de conception est relié à un

deuxième calculateur « interface » très particulier, qui interprète toutes les cotes données par le calcul de base et les transforme en traiectoire d'outil. Ce calculateur est une fabrication maison. D'un volume équivalent à celui d'un gros magnétoscope, il remplace une commande numérique dont les dimensions se mesureraient en mètres. Il a été conçu par un spécialiste en télécommunications chârgé du guidage des satellites.

Ce robot a une capacité de réalisation de vingt planches par jour : il réalise, en vingt minutes, une opération qui nécessiterait un travail manuel de deux heures. Le ponçage et le polissage des planches sont encore faits à la main : la mécanisation du processus, qui devrait être terminée en 1985, permettra de diviser par seize la durée de ces opérations.

PHILIPPE ETCHEVERRY.

CE SOIR A

APOSTROPHES!

**HACHETTE** 

YVONNE KNIBIEHLER/CATHERINE FOUQUET

LAFEMME

**MEDECINS** 

#### LES ETATS-UNIS APPROUVENT **UNE VENTE D'EAU LOURDE** A L'ARGENTINE

Washington (A.P.). - Les Etats-Unis ont approuvé la vente de 143 tonnes d'eau lourde à l'Argentine, bien que ce pays refuse d'ouvrir toutes ses installations atomiques à une inspection internationale, rapporte, jeudi, le Washington Post.

Selon le journal, cette vente, d'un montant de 100 millions de dollars (800 millions de francs environ), a été approuvée après que l'administration Reagan eut reçu l'assurance que l'eau lourde ne serait en aucun cas ni exportée ni utilisée à des fins

Les 143 tonnes appartenaient, en fait. à l'Allemagne fédérale, mais une approbation du département américain de l'énergie était requise, l'eau lourde a été fabriquée aux Etats. Unis.

L'Argentine n'a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire, ni ratifié le traité de Tlatelolco, qui a proclamé l'Amérique latine zone dénucléarisée. De ce fait, le gouvernement du président Carter avait refusé d'approuver les ventes d'équipements nucléaires à l'Argentine et avait fait pression sur l'Allemagne sédérale et le Canada. L'Argentine dispose de deux centrales nucléaires canadiennes - la deuxième est entrée en service le 13 mars dernier. Un troisième réacteur, fourni par la firme allemande K.W.U., est en construction.

### CATASTROPHES

• Le violent séisme de magnitude 6,2 qui s'est produit le 17 août à Laoag, dans le nord-ouest des Philippines, a causé la mort de vingt et une personnes. Deux cents blessés ont été dénombrés. Mais on craint qu'une centaine de personnes soient encore ensevelies sous les décom-bres. Les dégâts matériels à Laoag et dans la province d'Ilocos-Norte sont importants. -(A.F.P.)

• Lors du passage du cyclone tropical (ou hurricane) Alicia, le 18 août sur la côte du Texas, deux personnes ont été tuées. Les dégâts matériels sont estimés à plus d'un milliard de dollars (8 milliards de francs environ). Les villes les plus touchées sont Galveston et Houston. Pendant qu'Alicia balayait la région côtière (les vents dépassant par moment les 200 kilomètres à l'heure). des tornades se formaient, sur Hous-ton entre autres, ajoutant leurs dégâts à ceux du hurricane. - (U.P.I.)

Lisez

Le Monde dossiers et documents



<u>la force des idées</u>

336 pages **85 F** 

dirigée par François AZOUVI

### **EDUCATION**

**UNE ÉTUDE SUR LES ORIGINES** D'UNE PROMOTION DE POLYTECHNICIENS

### L'X descend toujours de l'X

« D'où viennent les polytechni-

 Surtout des familles nombreuses de la grande bourgeoisie pa-risienne » répond la dernière livraison de « Population », revue de l'Institut national d'études démographiques (INED), dans un article consacré aux origines de la promo-tion 1979 de la prestigieuse école (1). Analysant les réponses de 272 étudiants volontaires (sur 300) à vingt et une questions concernant la structure de leurs familles, Hervé Le Bras a mis au jour les intéres sants mécanismes de la formation de cette élite et de sa reproduction. Le résultat de ses investigations confirme certaines idées fort répandues mais révèle aussi de curieux

La logique tout d'abord : les polytechniciens s'inscrivent dans une répartition sociale précisément inverse de celle de la population française dans son ensemble : 7 % des élèves ont un père employé de bureau, contremaître ou ouvrier, alors que cette catégorie représente 60 % de la population active masculine. En termes de réussite, précise l'étude de l'INED, un enfant d'ingénieur a 400 fois plus de chances qu'un enfant d'ouvrier spécialisé de devenir polytechnicien; chances encore supérieures si sa famille compte déjà un polytechnicien

A partir de ce phénomène - héréditaire ., mais sans oublier le cas des élèves d'origines plus modestes, Hervé Le Bras reconstitue les stratégies familiales qui ont porté l'étudiant de 1979 à réussir le concours

La composition de la famille du lauréat semble, à cet égard, déterminante. Pour les parents de polytechniciens, la fondation d'une famille nombreuse n'est pas considérée comme un obstacle au succès scolaire d'autant que, comme l'écrit -

Après l'inculpation de M. Jean

Masse, soixante-douze ans, ancien

adjoint au maire de Marseille, pour

complicité d'escroquerie dans l'af-

faire dite des - fausses factures -

M. Masse indique notamment, dans

un entretien accorde au Quotidien

de Paris daté du 19 août : - (....) // y

a un autre homme - Gaston Def-

ferre – dont j'ai été l'adjoint et

dont je suis l'ami. Un homme que

L'on peut hair. Si l'on cherche à l'at-

teindre, alors, évidemment, on me

Dans un autre entretien, accordé

au Fiegro du 19 août, M. Masse

tient des propos très différents.

Ainsi aurait-il déclaré à ce quoti-

dien : . Je ne comprends toujours

pas pourquoi Defferre me laisse

tomber. D'autant qu'il s'est rendu

compte, au lendemain du premier

tour des municipales, au'il avait ab-

solument besoin de Masse père pour

faire triompher mon fils Marius, qu'il m'avait préféré comme tête de

matinée, le secrétariat particulier de M. Masse nous a déclaré que l'an-

cien adjoint au maire de Marseille

garo, et que M. Defferre restait son ami. n'avait pas eu de contact avec le Fi-

Des passeurs d'or

condamnés à Mulhouse

Cinq personnes out été condam-

nées, jeudi 18 août, par le tribunal

correctionnel de Mulhouse (Haut-

Rhin) à des peines de prison et, col-lectivement, à 4,329 millions de

francs d'amende, soit un peu plus du

montant de ce qu'elles avaient tenté

de faire passer en Suisse : 40 kilo-

grammes d'or, dissimulés dans les

portières d'une voiture et saisis, le

juillet, au poste frontière de Saint-

Louis (le Monde daté 10-11 juillet).

M. Adolphe Choteau, cinquante-

cinq ans, entrepreneur de transports,

a été condamné à vingt-quatre mois

d'emprisonnement dont dix-huit

avec sursis. Les deux passeurs,

MM. André Boehm, trente-cinq ans,

et Patrick Ferrain, trepte-deux ans,

ont été condamnés respectivement à

vingt mois de prison dont seize avec

sursis et quinze mois dont douze

avec sursis. Deux femmes se sont vu-

infliger de courtes peines avec sursis

Lors du procès, M. Choteau, do-

micilie en Cote-d'Ivoire, a indiqué

qu'il avait décidé de transférer des

capitaux en Suisse pour renflouer

son entreprise et qu'il ignorait la ré-

glementation sur les transferts de

devises. Le tribunal a ordonné la

confiscation des 40 kilogrammes

Les déclarations

sur M. Defferre

de M. Masse

FAITS ET JUGEMENTS

Hervé Le Bras, « le but a été fixé dès la formation de la famille. L'aîné est envoyé au seu le premier : en cas de défaillance, un frère cadet

Les familles modestes, elles, en limitant leur descendance, out réalisé un investissement à long terme ». D'autre part, l'avance scolaire de l'étudiant et le fait qu'il réside à Paris ont été autant d'avantages décisifs pour son succès.

Les étudiants de la promotion 1979 qui n'ont aucun polytechnicien dans leur famille ont, de manière presque paradoxale, réussi dès leur premier concours (59 %), car on redouble, en fait, beaucoup plus rare-ment dans leur catégorie, tandis que ceux qui comptent un X parmi leur parenté ont redoublé à 57 % avant d'être recus.

L'étude de l'INED démonte avec précision les rouages de la reproduc-tion inégalitaire et héréditaire que le principe de la sélection par concours n'empêche pas de se perpétuer. Originale, elle décrypte les différents itinéraires qui, de génération en gé-nération, conduisent aux portes de Palaiseau (2). Dix ans après le pamphlet de Jacques A. Kosciusko-Morizet (3) qui avait déjà constaté que - l'X descend de l'X . rien ne semble avoir changé de l'Ecole polytechnique, qui reste - un splendide exemple de prédestination sociale ».

(1) Population nº 3, mai-juin 1983. Les origines d'une promotion de poly-techniciens », par Hervé Le Bras. INED: 27, rue du Commandeur, 75675 Paris Cedex 14.

(2) Depuis l'automne 1976, l'Ecole polytechnique a quitté la Montagne Sainte-Geneviève, à Paris, pour le pla-

(3) La Mafia polytechnicienne, paru en 1973, aux Editions du Seuil

UN PÈRE ET SON FILS

sonnes ont soustrait à la justice,

nistère), un enfant de sept ans.

Youen Botrel, et ont retardé

deux heures durant, l'arrestation

du père du garçonnet, en se cou-

chant devant une voiture de gen-

décorateur âgé de trente-deux

ans, devait être présenté au par-

quet de Quimper, et être inculpé

de non-présentation d'enfant.

Son fils devait, en effet, être remis à sa mère, M™ Annie Bou-

zille, qui, au terme d'une procé-

dure de divorce, avait obtenu le

droit de s'occuper de Youen du-

Segal ont pris fait et cause pour

le père et, surtout, pour l'enfant,

qui refusait de rejoindre sa mère.

sienne. En mars, Mª Bou

infirmière dans la région pari-

avait déià fait condamner M. Bo-

trel à un mois de prison avec

sursis et mise à l'épreuve pen-

dent trois ans pour « non-

présentation d'enfant ». Le père

avait obtenu la garde de son fils

mais n'avait, selon la justice, pas

su faire accepter à Youen les

droits de visite dont bénéficie la

Après avoir barré les rues du

bourg, le « comité de soutien » à

Youen a été contraint de laisser

partir le jeune décorateur qui a

été incarcéré. Mais il a eu le

Une enquête après la mort d'un

détenu. - Une information a été ou-

verte à Marseille après la mort, sur-

venue le 30 juillet, d'un détenu de la

prison des Baumettes, François Ott,

vingt ans. L'autoosie avait conclu

que la mort du jeune homme était

due à un œdème du poumon. Toute-

fois, François Ott aurait eu, peu avant son décès, des démêlés avec

Le magistrat instructeur a dési-

gné deux experts pour procéder à

une analyse toxicologique des vis-

cères de la victime. François Ott

avait été incarcéré pour avoir appar-

tenu à une bande de malfaiteurs spé-

cialisés dans l'attaque des personnes

Les deux Français arrêtés au

Havre le 12 août après la saisie d'un stock d'armes découvert à bord

d'un camion qui allait s'embarquer

pour l'Irlande (le Monde du

16 août) sont MM. C. Sunt, trente-

cinq ans, et Alain Frilet, vingt-

sept ans, ancien correspondant occa-

sionnel de Libération à Belfast. Si le

nom du conducteur du camion, Mi-

chael Mac Donald, un Irlandais âgé

de vingt-six ans, avait été révélé, le

juge d'instruction s'était jusqu'ici re-

fusé à rendre publique l'identité des

les surveillants de l'établissement.

temps de cacher Youen.

Mais les habitants de Saint-

rant les vacances.

ieune femme.

Près d'une centaine de per-

### RELIGION

#### Mgr Milingo, archevêque «guérisseur» espère pouvoir exercer ses dons à Rome

Rome (A.F.P.). - L'archevêque guérisseur Emmanuel Milingo, ancien primat de la Zambie, a quitté, cette semaine. Rome pour se rendre aux Caraïbes et aux Etats-Unis où il a été invité par des com-munautés catholiques qui comptent sur ses • dons • extraordinaires. Nommé par Jean-Paul II «délégue spécial» de la Commission pour les migrants et la pastorale du tourisme (le Monde du 9 août), le prélat africain, qui a renoncé à sa charge d'ar-chevêque de Lusaka (Zambie), a annoncé qu'à partir de la fin du mois de septembre il espère pouvoir dis-poser d'une chapelle réservée exclusivement à son activité du guérisseur et à la préparation de groupes de prière s'inspirant du mouvement charismatique. Il a contacté pour cela les dirigeants du diocèse de Rome, où il va résider dans un appartement de fonctions que le Vatican mettra à sa disposition.

#### MÉDECINE

 Un nouveau stock d'huile frelatée vient d'être découvert en Espagne. Cette huile avait notamment été à l'origine du « syndrome toxique » espagnol qui, depuis 1981, a entraîné la mort de trois cent quarante-trois personnes. Le stock a été découvert dans la province de Rioja (nord de l'Espagne), où 150 litres d'huile viennent d'être retirés du commerce. - (A.F.P.).

 Naissance de sextuplés en Belgique. - Des sextuplés - cinq garcons et une fille - sont nés, par césarienne, le 17 août, six semaines avant terme, à la maternité Fabiola de Blankenberge (Belgique). Les bébés, qui pesent entre 1,3 et 1,5 kg, se portent bien et les médecins estiment qu'ils ont de bonnes chances de survie. - (A.F.P.)

Arrestation des auteurs

présumés de six fusillades

Les deux auteurs présumés de six

ces derniers six mois dans le dépar-

tement de l'Aube. MM. Philippe

Craeye, dix-neuf ans, vendeur, et

Vincent Gillier, vingt ans, étudiant,

ont été inculpés jeudi 18 août, par Mª Catherine Just et M. Jean-

Michel Hayat, juges d'instruction

au tribunal de Troyes, de tentative

d'assassinat, vol aggravé, tentative

de meurtre, dégradation de biens

de l'Aube, qui n'ont vraisemblable-

ment pas agi seuls, sont accusés

d'avoir tiré des coups de feu contre le Bar du Soleil à Troyes, le 10 dé-

cembre 1982, contre le siège du

parti communiste à Troyes, le 26 oc-

tobre 1982, contre les façades des

brigades de gendarmerie de Sainte-

Savine et de Bouilly, le 10 février et

le 20 mars 1983, et contre un bar de

Maghrébins à Troyes, le 27 février

1983. Au cours de cette dernière

agression, trois clients avaient été

blessés. Enfin, les deux jeunes gens, qui n'ont aucun passé judiciaire, ont

reconnu être les auteurs d'un hold-

up, commis le 29 mai, contre une

station-service. Ils avaient alors tiré

contre les pompes à essence. Plu-

sieurs armes ont été saisies à leur do-

par la brigade de gendarmerie de

Bréviandes et la brigade de recher-

che de Troyes après l'incendie de la

Mercedes du père de l'un d'eux

qu'ils avaient dérobée dans le garage

et à laquelle ils avaient mis le feu à

• Un enfant blesse grieveme

un septuagénaire d'une balle de 22 long rifle. – Mercredi 10 août, à

Gimont (Gers), un enfant de douze

ans a grièvement blessé M. Galem

Sebaa, 70 ans qui marchait dans la

rue. L'enfant se trouvait seul chez

lui vers 17 heures, dans un immeu-

ble de la cité Lastargesse, lorsqu'il a

tiré de la fenêtre avec une carabine

22 long rifle à lunette. L'auteur du

coup de feu a été placé dans un cen-

tre d'éducation surveillée. Il n'a pas

Nouvelles libérations dans

l'affaire de la caisse maladie de

Nice. - Impliqué dans l'affaire des

faux devis de la caisse primaire d'as-

surances maladie des Alpes-

Maritimes, M. Jean-Claude Thisse, directeur de la C.P.A.M. des Alpes-

Maritimes, inculpé le 9 juillet der-

nier de faux, usage de faux, compli-

cité d'escroquerie et d'abus de

confiance, vient d'être libéré, M. Thisse, qui reste placé sous contrôle judiciaire, a été libéré sous

caution de 50 000 F. MM. Raymond

Pietrini, ancien chef de la division

technique de la C.P.A.M. et Jean-

Louis Pisano, membre de ce service,

ont aussi été libérés. - (Corresp.)

expliqué les mobiles de son acte.

la suite d'un accrochage.

Leur arrestation a été effectuée

Les deux jeunes gens, originaires

Mgr Milingo reconnaît que la décision du pape lui a causé de la peine. - J'ai accepté de m'installer à Rome dans un esprit d'obéissance, dit-il. Le pape a eu pour moi de telles expressions de solidarité et d'affection qu'il m'a donné le courage d'accepter. Il m'a rappelé que l'Église est tenue à la prudence dans le domaine des guérisons obtenues grâce à des charismes que le Seigneur réserve à certains de ses fils. Il a cité le cas de Padre Pio, le canucin aux stiomates, italien mort il y a quelques années, dont le procès de béatification est en

#### DÉFENSE

■ L'Espagne a exporté en 1982 pour 94,68 milliards de pesetas d'armements (près de 5 milliards de francs), indique une étude du minis-tère espagnol de la défense. Les exportations ont ainsi triplé en trois ans. La majeure partie de ces ventes se sont faites en direction des pays arabes. D'autre part, un rapport officiel indiquait récemment que le gouvernement espagnol consacrerait jusqu'en 1986 environ 35 milliards de francs à la construction d'arme-

A titre de comparaison, les commandes étrangères d'armements à la France ont atteint, en 1982, 41.6 milliards de francs (le Monde du 23 avril).

#### **SPORTS**

« Fast-food »

contre mairie de Paris

Les représentants des restaurants

au tribunal administratif l'annula-

tion d'un arrêté municipal du 10 jan

vier 1983 qui leur fait obligation de

nettoyer les trottoirs devant leurs

établissements. M. Jacques Chirac

veut en effet que les établissements

de restauration rapide collaborent

aux tâches de propreté de la capitale

en « balayant devant leur porte »

mairie, ne vise pas uniquement ces commerces de restauration rapide

mais tous les magasins laissant des

emballages à la disposition de leur

clientèle. C'est une application lo-cale de la loi du 15 juillet 1975 re-

lative aux formes de responsabilités

en matière de pollution. . Les com-

mercants, pour leur part, estiment que les tâches de nettoyage de la

voie publique incombent exclusive-

ERRATUM. - Une coupe ma-

lencontreuse a privé les lecteurs du Monde, du vendredi 19 août de l'in-

formation annoncée par un titre sur

jugements . : « Une militante natio-naliste arrêtée ». Les enquêteurs du

service régional de police judiciaire

(S.R.P.J.) d'Ajaccio ont entendu, mercredi, Mu Pascale Verdi, rédac-

trice en chef d' U Ribombu, l'organe

de presse des nationalistes corses,

dans le cadre de l'information pour

propagation de fausses nou-

velles » visant des responsables de la Consulte des comités nationalistes

(C.C.N.). Cette jeune femme n'a

. - (Publicité) ----

**ÉCOLE DE NAVIGATION DE PLAISANCE** 

23, bd Vital-Bouhot, ile de la Jatte, 92, Neully

Téléphone : 747-61-35

Alain GOUTHIER

Centre officiel d'examen - Marine marchande

TOUS PERIMIS MER (A, B, C) ET RIVIÈRE

- PUBLICITÉ -

LE BRUIT

**REND FOU** 

gendrés par le bruit, cause importante d'agressivité. Grâce aux progrèss de l'astronautique, le filtre EAR, qui protège sens isoler, e été mis eu point aux U.S.A. Il se décomprime en dou-

ceur pour s'adapter perfeitement à

l'oreille. Travail ou sommell, sa poty-

valence est ramarquable, il permet les conversations en milleu bruyant. Pro-tection efficace du conduit auditif pour

la natation. EN PHARMACIE OU

pas été poursuivie.

Corse, dans la rubrique . Faits et

ment aux services municipaux.

· Cet arrêté, explique-t-on à la

dans un rayon de 100 mètres.

NATATION. - L'Américain Steve Lundquist a battu le record du monde du 100 m brasse en 1 min. 2 sec. 28, mercredi 17 août, à Caracas (Venezuela), au cours des Jeux panaméricains. L'ancien record (1 minute 2 secondes 34) lui appartenait déjà.

### **CARNET**

 M=Roberte Arnaud, née Bergonzo, Nicole et Magali Arnand, Les familles Bayle et Danmas, cut la douleur de faire part du décès de

M. Jean ARNAUD, ingénieur A.M. (Aix 33).

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-mité à Septèmes-les-Vallons, le 13 août.

- M. et M= Blatin. curs enfants et petits-enfants,
M. et M. Pierre Pinczon M. et M= Dominique Blatin,

out la douleur de faire part du rappel à

M™ BLATIN, néc Suzanne Vidal.

survenu dans sa quatre-vingt-scizième année, le 23 juillet, à La Combe.

Saint-Agoulin.

La Combe-Veusat. 63260 Aigueperse, Saint-Agoulin, 63260 Aigueperse, 84, rue du Moulin-des-Prés, 75013 Paris.

On nous prie d'annoncer le décès de

M. Clovis EYRAUD, ancien directeur des Beaux-Arts de la Ville de Paris, ternationale des arts, officier de la Légion d'honnen croix de guerre 1939-1945,

survenu le 17 août 1983, à Paris, dans sa

De la part de M= Clovis Eyrand, son épouse, M= Jeanne Eyrand, sa sœur,

Et de toute la famille. La levée du corps anra lieu le lundi 22 soût, à 15 h 45, 22, rue Bruant, Paris (13°), où l'on se réunira, suivie de l'inhumation au cimetière d'Ivry-Parisien, dans le caveau de fai

5, rue Fernand-Widal, 75013 Paris.

- Paris, Oran, Mascara, M. Marc Farouz, ses enfants, son petit-fils,

M. et Mª Georges Nahon leurs eniants, M. et M= André Sayag

et leurs enfants,

M. et M∞ Serge Farouz et leurs enfa

M. et M. Georges Farouz et leurs eni Les enfants

le M. et M= Alfred Benhaïm, M= Albert Lévy et ses enfants, M= Paul Benadi et ses enfants, Les enfants

de M. et M. Maurice Aknin, M. le docteur Albert Farouz M. et M= Marcel Farouz

et leurs enfants, Les familles, parentes et alliées, nt la douleur de faire part du décès de

M= Charles FAROUZ, néo Reine Alban, leur mère, grand-mère, arrièregrand-mère, sœur, tante et belle-sœur, Survenu le 17 août, dans sa quatre-

Les obsèques ont en lieu le 19 août

Cet avis tient lieu de faire-part. La famille ne reçoit pas. 6, rue de Toul, 75012 Paris.

vingt-neuvième année.

 Le président, les conseils d'admi-nistration, le personnel de Silic et de Sofilic, ont la profonde tristesse de faire part de la disparition de leur anc directeur général et président,

M. Pierre HURÉ.

- Angers, Bangé,

Mas Georges Lebeaux, Yves et Odile Lebeaux, Denise et Jean Baguelin. Marie-Odile Lebeaux, Annie et Michel Courjaret, Geneviève et Gérard Raynal,

font part du décès de M. Georges LEBEAUX,

pharmacien. survenu le 17 août 1983, dans sa

Les familles Cave, Tessier, Turc

l'église Saint-Laurent de Baugé, le edi 20 août 1983, à 15 heures.

Cet avis tient lien de faire-part.

49000 Angers. 49150 Bangé.

12, square Lafayette,

ROBLOT S. A.

522-27-22

ORGANISATION D'OBSÈQUES

- M. René Coste, président de l'Institut de recherches du café, da cacao et autres plantes stimulantes (LR.C.C.), et tous ses collaborateurs ont le profond regret de faire part du décès de leur

M. Jacques LIABEUF, ingénieur agronome, ingénieur d'agronomie tropicale, inspecteur général de recherches de l'ORSTOM, officier de l'ordre national du Mérite, chevalier de la Valeur Camerounaise

survenn à Suresnes, le 18 août 1983. Les obsèques religieuses auront lien le samedi 20 août, à 10 h 30, en l'église de Montigny-la-Resle.

Ni fleurs ni couronnes

2, avenue Caroline, 2, avenue Caronne, 92210 Saint-Cloud, Montigny-la-Resle, 89230 Pontigny, LR.C.C., 42, rue Scheffer,

- L'Amicale des réseaux Action des forces françaises combattantes a le pro-foad regret de faire part du décès sur-venu le 15 août, à Chambrillan, Drôme,

Mee veuve REVESZ-LONG. fille de l'ancien gouverneur gén de l'Indochine.

veuve de notre camarade Tibbor REVESZ-LONG, compagnon de la Libération, organisateur des lizisons radio pendant la Résistance, qui partagea dans la clandestinité ser

M= Robinet, MM. Jean-François et Colin Robinet, M= Name. Tournafood

épreuves et ses dangers.

et Campagnac et leurs enfants, Mª Robinet, ont la tristesse de faire part du décès de lenr mari et père,

lministrateur bonors de la Ville de Paris, purvenu le 9 soût 1983 en son domicile à

M. Michel ROBINET,

Les obsèques ont eu lieu à Valpui Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

- Mes Jean Jacquot, émue par les nombreuses marques de sympathie pour elle et d'admiration pour son mari reques lors du décès de

demande à tous ceux qui les lui ont fait parvenir de trouver ici l'expression de sa ofonde reconnai

Cedex 422,

- M= Maurice Saint-Cyr, et familles remercient vivement tons eux qui leur ont témoigné leur sympa-

thie lors du décès de

M. Maurice SAINT-CYR, ancien adioint

au maire de Ro chevalier de la Légion d'honneur

Anniversaires - II y a un an, le 20 août 1982, nous

Roland DECOUSSER. Que ceux qui l'ont aimé se souvien-

PIZZA

OEOJEK Spécialités Italiennes

7, rue Cornillon « Place du marché »

\_ 77100 MEAUX - Tél. : 434*.47.2*3 \_\_\_

Le Monde Des

PHILATELISTES 1000000Dens le numéro de Juillet-Août (64 pages)

La «Marianne à la Nef»

> ... et les nouveautés du monde entier

En vente dans les kiosques : 10,50 F

Renseignements: 24. rue Chauchat Paris 9\* Tel.: 824-40-22

# IO1218

### Rendez-vous d'été

MANCES RÉPUBLICAINES

## la politique n maillot e bain

Marketin - .. Hadring Mayor 2000 Table 44 - 71 - 1 The same of the sa

Emplie of the syl Bloom bis grades Apparator officers as Section 18 and 1 Markette et al. 1 44 Company of the party. His water a major to the Aller in Services of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s E Les disputs on the second of the second of

Contract of the contract of th

Services of the services of th Security Co. 1975 Sec. 1975

1778 Trains the said of the said of

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa The second secon

### Minut. RECEIVE-RUNK Start Waller and San

The second second The second second

DE GARRIGON... AN THE PROPERTY OF ed Christiane RI CH.

Hair

Parties and Parties of the Control o

Marie Marie Carlo IL LE MONARGE ... ension 165 - Francis Mayber of the state of the stat

### Service Control of the Control of th With the Street of the Street The charge of the second second



# LOISIRS ET TOURISME

### Rendez-vous d'été

VACANCES RÉPUBLICAINES

### La politique en maillot de bain

NE vraie flottille suit, depuis le port d'Arcachon, la vedette amirale, où a pris place François Léotard, secrétaire général du parti républicain (P.R.). Voiliers et hors-bord ont été agrémentés de banderoles signalant l'ori-gine des giscardiens embarqués : « Orléans », « Paris-20° », « Union nationale des étas libéraux, indépendants et républicains », « Fréjus ».

L'île aux Oiseanx et les parcs à huîtres sont laissés à tribord. La dune du Pila s'annonce. Sur le sable, une kyrielle de baigneurs sacrifient au dieu Soleil. Le bassin s'est mué en Méditerranée de poche. L'été bat

François Léotard - Léo pour les amis – décide de piquer une tête pour changer de bateau par la seule voie qui s'impose : la mer. Il y est rejoint par plusieurs militants. La fête d'Arcachon du parti républicain commence. Les giscardiens vont essayer, ce samedi, de parler aux recanciers.

Mais comment parler politique aux Français en vacances sans les exaspérer? Les responsables de tous les partis aimeraient trouver une réponse à cette lancinante question. Impossible, n'est-ce pas, pour un parti et pour ses troupes de fermer boutique au mois d'août comme la régie Renault. Il y a quelque chose à dire aux millions de « congés payés » qui essaient en deux, trois on quatre semaines, de changer de u, de souffle, de cœur, d'horizon

Le parti républicain tente cette année sa chance, en organisant un «été républicain» jalonné d'une vingtaine de fêtes semées à travers

soient pas, pendant leurs vacances, en état d'apesanteur politique, com-mente François Léttard. Ils ne peu-vent pas oublier les drames de la France et du monde. Mais le mee-ting politique traditionnel est un genre sinistre. Notables en rang d'oignons, costumes trois-pièces, d'oignons, costumes trois-pièces, discours interminales : faut-il s'étonner si les jeunes de la génération du walkman et du patin à roulettes s'y ennuient? J'essaie de trouver une démarche qui s'inspire du marketing, c'est-à-dire qu'il s'agit, pour nous, de répondre à une demander et de parler le langage du moment. »

Le rêve de ce grand garçon sympathique, qui rassure le troisième age, plaît aux femmes et parle la langue des jeunes, c'est la fête. « Je suis fasciné par l'audiovisuel. Ah, si étions précédés par un mur d'images ou par une fête! Notre parti pense, d'ailleurs, à créer une société qui vendrait aux élus locaux des festivités « clé en main » : merguez, cracheurs de feu, diaporama, championnat de planche à voile... Le discours politique passe telle-ment mieux! Ecoutez Gérard Lenorman chanter son Blues de l'Onest sur Budapest, cela vaut toutes les diatribes anticommunistes! »

Pour « l'été républicain 1983 ». Géraldine Marciano, responsable de l'opération, a mis au point un cahier es charges que le parti propose aux élus et aux militants, avec le coût de chaque manifestation en regard. Une fête champêtre avec un stand sur l'Afghanistan, un pique-nique avec un stand sur l'école libre, une régate on le tour de chant de Lenorman, c'est tant de francs.

Bar-le-Duc, Cavalaire et Nevers, entre autres, ont accepté l'idée. A Aigre, Gérard Lenorman était en vedette. A Argelès, François Léo-tard en a profité pour accompagner le maire serrer des mains sur la plage. A Ajaccio, on a organisé un méchoui. Selon les endroits, l'assistance varie de trois cents à trois

#### « L'opposition, ca marche!»

 Ici, à Arcachon, nous fonction-nons selon le système Léo, explique Jean-Pierre Bébéar, secrétaire fédéral de la Gironde et adjoint au maire de Bordeaux. Tous les électeurs qui ont cru au miroir aux alou socialiste et qui nous ont aban-donnés sont aujourd'hui extrèmement déçus. Les plus fragiles ont rejoint le R.P.R. Les autres hésitent encore. Il faut que nous leur mon-trions que la politique n'est pas obligatoirement ennuyeuse, qu'un type comme Léo et un parti comme type comme Les et un part comme le parti républicain ont quelque chose à leur proposer. Le P.R. de Gironde a donc choisi Arcachon. 72 % des électeurs y ont voté, lors des dernières élections municipales, en faveur de la liste conduite par Robert Fleury, maire giscardien sortant. Il reste, bien sûr, quelques séquelles électorales à réparer au in de l'opposition, mais la station balnéaire est un excellent terrain de chasse pour « l'été républicain » : une clientèle variée; quatorze mille habitants pendant l'hiver, deux cent mille pendant l'été; une architecture de front de mer médiocre, mais pas d'opérations immobilières mons-

Voici François Léotard et le maire arrêtés devant l'estrade où donnent l'aubade les guitaristes qui concourent pour le sestival d'Arcachon. Bossas-novas, sambas. Une blonde prend un bain de soleil sur un banc. Le haut-parleur annonce : François Léotard, secrétaire général du parti républicain, et mon-sieur le maire sont parmi nous. » Un jeune distribue des tracts annoncant que « l'opposition, ça mar-

LE CANNET (Alpes-Marit.)

Tél. (76) 32-91-06.

La blonde n'a pas bronché. Quelques regards se tournent vers le groupe qui entoure Léo. Qui estce ? Sais pas... - Un giscardien de Bayonne s'approche pour serrer la main du secrétaire général qu'il a recomm. Le maire commente. l'intention de celui-ci, la santé du tourisme local : • On sent que les touristes comptent leurs sous. Même le propriétaire de la créperie me l'a dit. Comme je m'étonnais que, lui aussi, perçolve les effets de la crise, il m'a répondu : je vends moins de crèpes à la chantilly...

Dans le parc Pereire, la «fête républicaine» proprement dite est à l'affiche. Dans ce lieu interdit aux voitures où les aménageurs ont marié le gazon et le sable, une troupe folklorique portugaise danse les airs nostalgiques de la province du Mino en costumes sombres. Les baigneurs viennent en badauds. Vous savez que ce speciacle est organisé par le parti républicain?
 Ah, bon! Vous pensez quelque chose de François Léotard? du tout. Un militant qu'agace l'absence de communication entre la foule et Léo demande au maire : · On ne pourrait pas leur annoncer la présence de François? » Pas pos-sible: « Ici, je ne dispose pas de

Les vacanciers ne sauront donc pas qu'ils doivent ce folklore portu-gais au zèle des giscardiens. Curieux, tout de même! L'idée de départ semble bonne; la mairie s'avoue complice; une cinqua de militants peuvent témoigner leur enthousiasme et puis... rien. Comme si ces républicains-là étaient inhibés par leur propre audace. On se prend à imaginer le parti qu'auraient tiré d'une manifestation de plage les gaullistes du R.P.R. ou les communistes. Tracis, banderoles, I-shirts et mégaphones aidant, toute la plage aurait su à quelle divinité politique il lui fallait attribuer mer-

#### Le déficit budgétaire fait un bide

De bonne grâce, Léo se livre à une autocritique : • Je n'alme pas violer les gens. Si on leur annonce sans ménagement que je suis Léolard, ils Allons-y doucement. Je le sens bien lorsaue ie monte sur scène derrière Lenorman qui tient sa salle en superprofessionnel qu'il est. Dire, après son tour de chant, que le défibudgétaire sera castatrophique

en 1983, c'est le bide! • C'est vrai: nous n'exploitons pas à fond l'événement. Mais nous



(Dessin de NICOLAS VIAL)

ne pouvons pas envahir les plages ovec des mégaphones, car nous pénétrerions alors dans le domaine des vacances que l'individu consi-dère comme sacré. Le risque d'une démarche trop militante, c'est le viol des foules. Nous vivons une autre contradiction: le discours politique implique la tension et l'agressivité alors que les vacances les excluent. C'est notre vocation, à nous, libéraux, de trouver le moyen de concilier ces extrêmes. Nous

En attendant de trouver la recette, c'est, quand même, dans le dîner-débat que le P.R. réussit le mieux. Dans l'atmosphère canicu-laire du salon des ambassadeurs du Casino de la plage, la rencontre se réalise, enfin, entre une assistance de trois cent cinquante personnes et un Léotard en pleine forme qui se retrouve sans complexe dans un domaine qu'il connaît à merveille, le discours politique.

Ce soir, il passe toute la politique de la majorité à la moulinette. Un discours exhaustif. - On a vu succéder à une gauche porteuse de valeurs, une gauche cynique. Des ministres de la Republique mettent en cause des jugements rendus au nom du peuple français. Au pouvoir se trouve un front impopulaire qui refuse le verdict populaire.

La crise économique maintenant : - Ce n'est pas le dollar ou le mark qui nous valent les difficultés actuelles, mais bien le socialisme, Le premier tiers provisionnel, soit 65 milliards, a servi à payer le défi-cit des entreprises nationalisées. Les deux tiers des entreprises se trou-

vent au-dessous de leur ligne de flottaison. -

Sur la paix, très caustique : J'aime la paix financée à titre de transitaire par le parti communiste

Sur le président de la République, moqueur : • Est-ce que vous savez où M. Mitterrand veut nous mener en matière de politique familiale, de politique sociale ou de défense ? Non, les voies du Seigneur sont impénétrables. »

Et pour conclure, une harangue pour les troupes : « Depuis les élec-tions municipales, il y a une place pour une attitude nouvelle qui ne soit ni impatience ni décourage ment. Ne vous taisez plus. Vous avez subi, pendant un quart de siè-cle, les défilés de la Bastille à la Nation et de la Nation à la République. Vous avez supporté les pancartes et les calicots. A vous, maintenant! Entrez dans les associations de parents d'élèves et dans les

comités de quartier et parlez! . Aux armes, citoyens! L'appel est entendu. La salle rit, applaudit, participe. Elle croit, elle sait qu'elle gagnera demain. Les fautes de l'adversaire ont effacé 1981.

A Arcachon, Léo n'aura pas vrai-ment rencontré les Français en villégiature, mais des giscardiens en congé. Des giscardiens bronzés, détendus, optimistes et qui se préparent à monter au feu dans l'enthou-

Vivent les vacances de la politique!

ALAIN FAUJAS.

Côte d'Azur

on d'habitudes.

06500 MENTON HOTEL CÉLINE-ROSE \*\*NN 57, av. de Sospel, 06500 MENTON Tél. (93) 28-28-38. Chambs. tt conf., calmes et ensoleillées.

Cuisine familiale, Ascenseur, Jardin. Pens. compl. été 83, 150 à 175 F T.T.C.

Provence

ROUSSILLON - 84220 GORDES Découvrez le petit hôtel de charme du Luberon. Haut confort, calme, cuisine de femme et de marché. Week-end ou séjour. Piscine dans l'hôtel. Tennis, équitation à

MAS DE GARRIGON\*\*\* Roussilion 84220 Gordes. Tél.: (90) 75-63-22. Accueil : Christiane RECH.

Campagne

LA LOUVESC (Altitude i 050 m) HOTEL LE MONARQUE \*\* T6L: (75) 67-80-44 PENSION 165/200 F-T T C.

Montagne

05490 ST-VERAN (Hautes-Alpes) LE VILLARD - Tél.: (92) 45-82-08 Chambres et duplex avec cuisinette. 2 à 6 pers. Tarif hiver spécial septembre.

Suisse

LEYSIN (Alpes vaudoises)
Ligne Paris-Milan. A
quelques km du Léman l'été
sur l'Alpe. Climat tonique,
promenades, lacs alpins, pisc. patin.
iennis, mini-golf: GRATUIT. La Suisse
pas plus chère: pens, compl. dès F.F. 155.
Offre Dét. par Office tourisme
CH-1854 LEYSIN
Téléphone: 1941/25/34-22-44

Téléphone: 19-41/25/34-22-44
HOTEL LA PAIX
Vraies vacances dans chalet suisse
authentique. Atout n° 1: cuisine et
ambiance familiales. Pess. consul. des
FF 165. Tél. 19-41/25/34-13-75,
CH-1854 Leyain.

Italie

<u>VENISE</u> WENIS

HOTEL LA FENICE
ET DES ARTISTES
(près du Théâtre la Fenice)
5 minutes à pied de la place St-Marc
Armosphère intime, tout confort.
Prix modérés
Réservation: 41-32-333 VENISE
Télex: 411150 FENICE 1
Director Paper A nellogie.

HAUTE-PROVENCE Pour amoureux de la nature.
Bergerie entièrement restaurée. 276 m'habitables sur 12 ha, plein sud. Belle vue.
Px 890000 F.

pees, entièr. ref. à neuf, 48 m² + baleon plein sud. Parking + cave. 300 000 F. Tél. (93) 88-82-42 **RÉGION GORDES** PONT-DE-BEAUVOISIN (38) Tr. belle villa 210 m² habitables. Séjour, 3 ch., cuis. + studio 45 m² + cave. Tr conf. Piscine. Sur 6500 m² de beau terr. (limite AIN, ISÈRE, SAVOIÈ, proximité autoroute, lacs, stations)
VILLA sur sous-sol, GORDES IMMOBILIER 84220 GORDES, (90) 72-00-70. avec combles aménageables. Intérieur à réaliser. JUAN-LES-PINS

Sur terrain entièrem, viabil, de 1088 m². Prix TTC: 530000 F. 100 m de la mer
très belle villa, 4 grandes pièces
grande caisine, grandes salies de bains.
Garage 2 voituses. 250 m de jardin
+ petit 2 pièces tout confort.
1 600 000 F Tél.: (93) 88-82-42 Autres terrains viabilisés de 900 à 1800 m², 110 F le m² TTC. Belle expos., vue except, sur les chaînes de montagne.

MAISON DE MAITRE BONNY-SUR-LOIRE (Loiret) Sur un étage + grenier. Saface = +800 m². Très bon fat. Toiture et crépi refeits 2 ans. 22 ha de terrain dont 11 ha de bois clos d'un seul tenent. PRIX SOUHAITÉ: 1 900 000 F.



#### Vends Villa standing 210 m<sup>2</sup> Grande terrasse sur mer - Plage 200 mètres située Moule Guadeloupe - 3 chambres

RESIDENCES

Campagne · Mer · Montagné

1 salie de bains - 2 w-c - 2 dressing-rooms. - Chambre principale climatisée éphone - Cuisine bien aménagée - Garage au sous-sol - Buanderie - Cave Débarras - Jardin tout autour bien entretenu

: 1 250 000,00 Meubles appropriés : 100 000,00 S'addresser : M. Henry, appart n° 2 Résid. les Manguiers Prix : 1 250 000,00 Téléphone : (16) 590-84-53-42 97110 Abymes Dugazon.

### 'VACANCES-VOYAGES '

MOLINES (Alpes du Sud). 1750 m - 2450 m. Station village au cœur du parc naturel du Queyras. Un lieu privilégié (300 jours de soleil par an). Promenades sans limites dans un pays qui a su préserver sites et traditions. Tous types d'accueil Avant vos prochaines vacance d'été, demandez une documentation au Bureau du Tourisme. 05390 Molines en Queyras. Tél. : (16.92) 45.83.22.

Soleil + Sports + Animation St-Raphaēl - St-Tropez OASIS VILLAGES (94) 40-04-22.

**GABICCE MARE** HOTEL EXCELSIOR Vue sur la mer - Chambres tt oft. tél., belcon - Accueil excellent Hors saison. LIT. 22 000 - Juillet LIT. 28000 - Acit LIT. 32000 tt compris. Enfant jusq. 13 ans réduction de 50 %.



#### **AOUT DANS LES CÉVENNES** CAMP SPORTIF et de LOISIRS,

enfants - adolescents (mixte) TENNIS, ÉQUITATION (initiation, perfectionnement) Le CLUB VERD" «LA PELORISE», home d'enfants, 91230 MONTGERON. Tél. (6) 903-50-80

ıls

a Byausan, ir D. L.D. (602) Roland DECOUSSER Que ceut du lie l'explica-Com de June 7001 Paris 6365050 Specialités Italiennes 7, rue Cornillon i Playe Willed. a Place du marchés TING MEALS TO CHATTO Le Maude .... PHILATELISTES (

MENTER REVESZ-LONG file de l'ancien gour emeir sinéss de l'inducation compagnon de L Libertina erganisateur des .....om 1260 pertages dans la clandestone a والمعل ذا ياده طيورون MM Jean-Frangess er Colin Robert Mess Name, Tournations Compagned of lours enders, out le traiteme de faire part de décid **MATI et père, arvena le 9 a**düt 1943 en son denkisi Les abadques unt en fine à Valu-Cat avia tient here to there-per-- M= Jess Julius to entering nembergers mar var un um sinere site es d'admitte en part sin pro-regies tors de daves de

H. René Corre Prévent de la grant de la grant de sucher cher de Care d

M. Jacques LIABEUF together live of ingeneur d'agrandie ropiele de recherches to l'ORSTON efficier de l'ordre restant du Meille départure de la Vision Casternation de rectaure de la Vision Casternation avens à Seresces. .c (\* acti 198)

Les obtéques (cl. 1963 à 1963 le samed) 30 200; 210 à 20 à 20 et les de Managay-la-Reste

Ni flours at couronner

Montgoy Li-Read. 99230 Pentigny I R. C. C. 42, rue Schoffer.

L'Ameraie des reversa Actina de acces françaises seminations de la faction de desirate de la faction de la fa

The REVEST-LONG

pendan: 12 Kt. Lake.

M. Michel ROBINET. edemontante at himsense de la Villa de Paris.

M. Jean J \CQLOT.

personir de House de l'espresses profunde reconfiguration Codes 422.

84330 Rugue! -- :- 2:-

- Mr Macros Sumery

et femilie remerurat asserante.

**const. Que leur** est deute generalisymmet**ring leur di**s désende

M. Maurice SAINT-CYR

ay markat Rum

Anniversaire

chevalues de ... 1 es ... e : 1720

Remerciement

2, syeane Caroline, 92210 Sent-Cloud,

Me Cinta Paroux.

Rene Total 

for well to the court

24 72 3 7 7 1 1 1 1 1

 $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ Date of Street, of the probability of the probabili

La « Marianne

à la Nef»

in the first of the second of A K + Sec 21

### HORS DU TEMPS

sées par les canons. Tournoyant dans

serré dans une cartouche en lin, ces

armes penvent représenter, en quel-

que sorte, les ancêtres de nos

Outre ces munitions, il a été récu-

péré sur le site un échantilionnage

exhaustif de tous les engins de mort

de l'époque ; de la poignée de sabre

à la balle de mousquet en passant

par les trois calibres qui équipaient

les batteries du Soleil royal ; le cali-

bre de 8 du gaillard (partie haute),

le calibre de 24 des batteries inter-

médiaires du premier pont et enfin

le calibre de 36 des batteries basses

situées au denxième pont - le cali-

bre exprime en livres le poids du

Enjeu considérable

Les plongées sournirent aussi une

précision très importante sur l'archi-

tecture navale de l'époque. Six équerres en fer forgé-à-plat désensa-

blées apportèrent la preuve incontes-table que les ingénieurs de marine

du début du dix-huitième siècle pra-

tiquaient déjà la construction mixte

bois-métal. Mais, de toutes les trou-

vailles, ce sont certainement cette

pine en terre cuite ou cette assiette

en étain gravée au nom de L. Boutil-

lier, et sur laquelle on peut encore

observer les traces d'un couteau, qui

la conduite rigoureuse suivante :

observer et non fouiller, explique

l'inventeur du site. Nous avons pro-

cédé à une cueillette afin de ne rien

déranger. » Neuf cents objets sont

tirés de l'eau. Une soixantaine

d'entre eux, remis officiellement au

ministère de la culture, sont actuel-

lement exposées au Musée de la marine du Croisic. Le visiteur ne

instruments de cuisine, ce pilon

d'apothicaire, ce chapeau ou ces vêtements qui permettent de mieux

appréhender ce que pouvait être la vie quotidienne d'un marin au dix-

Le sérieux et la compétence de l'équipe constituée maintenant par

les plongeurs du club de plongée du

Croisic encouragèrent les autorités à

accorder le seu vert pour mener une

seconde campagne de fouilles au

cours de ce mois d'août 1983.

L'enjeu foudamental de cette non-

velle campagne, outre l'approfondis-

sement du site du Soleil royal, sera de retrouver le Thésée et le Superbe.

Lors de ses précédentes recherches,

l'équipe avait localisé une masse

magnétique pouvant correspondre à

l'anomalie magnétique provoquée par un vaisseau de soixante-quatorze

canons avec ses 350 tonnes de fer.

D'après les livres de bord des vais-

seaux anglais, il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse du

Superbe. Tous les éléments ont donc

été réunis pour avancer le diagnos-

Avec le concours de la Comex, de la SIG (Services et instruments de

géophysque), spécialisée dans

l'étude des sous-sols sous-marins, et de la société Sercel, spécialisée dans

le matériel assurant le positionne-

ment des plates-formes de forage en

mer, l'équipe devrait pouvoir établir le profil de l'épave envasée.

L'enjeu est considérable, spécific

Jean-Michel Eriau, car le bâtiment

a coulé en situation de combat,

aussi espère-t-on trouver une nécro-

pole, une véritable ville immergée

Certains contesteront l'intérêt

archéologique d'une pareille démar-

che. Mais quel intérêt ethnologique!

Il n'existe pas, en effet, d'autre exemple de bateau du dix-huitième

siècle coulé dans ces conditions et

dans un tel contexte physique et géo-

physique aussi favorable. Les câbles, le textile, les objets person nels, l'artisanat, tout sera un fantasi-

que témoignage. Il y a trente ans, la

marine nationale envoyant par le fond un vaisseau de même type de

soixante-quatorze canons, construit

en 1792 à Rochefort, pris par les Anglais en 1805 et restitué à la

France en 1947. Heureusement,

aujourd'hui, les mentalités ont évo-

lué. Mais, attention! plongeurs du

dimanche, ne croyez pas pouvoir

mettre vos masques où il ne faut pas !... Les Croisicais veillent avec vigilance à la protection des lieux, et

le site, de toute façon, ne révèle rien

MARC BEYNIE.

aux plongeurs non avertis.

en quelque sorte. -

saurait rester

· Nous nous sommes astreints à

touchent le plus le profane.

projectile.

hombes à fragmentation

### Au Croisic : le retour du « Superbe »

E 17 août 1981, les plaisanciers et les pêcheurs qui contournent la basse du Soleil royal située à l'entrée du port du Croisic côtovent un plongeur particulièrement heureux. En trois plongées successives, ce dernier vient d'acquérir la certitude que l'épave d'un grand navire de guerre en bois se trouve enfouie dans les sédiments à quelques mètres de la

Croisicais d'origine et passionné de plongée, Jean-Michel Ériau connaît depuis longtemps plusieurs vestiges d'épaves, mais ce n'est qu'une fois lassé des plaisirs de la chasse sous-marine qu'il décide d'explorer minutieusement les sites présumés de naufrages. Après avoir cherché en vain l'épave du Héros, qui s'échoua en 1759 devant Le Croisic, il décide de reconnaître le site sur lequel, en 1955, un patron pêcheur avait trouvé un superbe canon en bronze. Cette pièce d'artillerie avait été attribuée à l'époque au Soleil royal, le navire amiral de la flotte de Louis XV coulé à l'entrée du port du Croisic lors du fameux combat naval des Cardi-

1759. La guerre de Sept Ans bat son plein. Le gouvernement de Louis XV projette d'envahir l'Angleterre et organise une stratégie ayant pour point de départ le golfe du Morbihan. Ainsi, le 14 novembre, l'escadre de Bretagne, sous le com-mandement de l'amiral de Conflans, quitte la rade de Brest : vingt et un vaisseaux de rang et cinq frégates trop vite préparés et regroupant quelque treize mille hommes qui, pour un tiers, n'ont jamais navigué. A leur tête, le navire amiral : le Soleil royal : 59 mètres de long, 15 de large, quatre-vingts canons et mille dix hommes d'équipage.

Les premiers jours de navigation se déroulent sans difficulté. A l'aube du 20 novembre, dans le suroît de Belle-Ile, une vigie signale la présence d'une escadre anglaise inférieure en nombre. Les Français donnent la chasse, mais quelques heures plus tard surgit sur l'arrière une seconde escadre anglaise; vingttrois vaisseaux et une dizaine de frégates commandés par l'amiral Hawke. Responsable vis-à-vis du roi de l'escadre la plus importante de la le l'emiral de

Conflans, alors agé de soixante-neuf ans, opte pour la prudence et donne l'ordre à ses bâtiments de gagner l'abri de la baie de Ouiberon. Sous les nuages menaçants d'une tempête d'équinoxe, les navires forcent la toile. Vers midi le vent tourne au noroît, favorisant ainsi la poursuite de Hawke, situe plus au vent. 14 heures, le Soleil royal double les rochers des Cardinaux, situés au sud-est d'Hoedic.

#### L'Anglais attaque

Au même moment, les Anglais attaquent l'arrière-garde de Conflans. Le Formidable luttera vaillamment et, dans l'espoir de retarder les Anglais, essuiera les bordées successives d'une quinzaine d'assaillants. Vers 16 heures, Conflans décide de faire demi-tour et de porter secours à son arrièregarde. Le déchaînement de la tempête, la proximité des rochers, l'inexpérience de l'équipage, font que le Soleil royal heurte le Tonnant et éclate son beaupré, ce qui le handicapera fortement par la suite. Une heure plus tard, la bataille atteint son paroxysme. Le Thésée et le Superbe coulent bas : le Héros, le Juste et le Soleil royal sont engagés par l'ennemi. Une partie de la flotte française continue néanmoins sa progression vers la Vilaine pendant que neuf vaisseaux tentent de gagner Rochefort.

mouillent dans le sud de l'île Dumet, les Anglais dans le sud-ouest. Une nuit infernale où dominent le rugissement du vent et les râles des blessés. Un navire anglais, la Résolution, s'échoue sur le plateau du Four. Mouillé devant La Turballe, le Soleil royal veit ses ancres chasser et tente de trouver refuge au Croisic. Peu manœuvrant, il s'échoue à 7 heures du matin devant l'entrée du port. Ouelques heures plus tard, et à quelques encablures de lui, le Héros le rejoint dans son sort. L'amiral de Conflans donne alors l'ordre d'évacuer les deux navires et d'y mettre le feu. Après quoi l'état-major se retire, laissant aux Croisicais la charge de soigner les blessés, de préserver le matériel et de désendre leur ville contre les représailles de Hawke, qui essaye de s'approprier

La nuit tombe. Les Français

Après cette défaite mémorable, des crédits plus importants seront alloués à la marine, ses équipages seront formés avec plus de soin : une politique qui portera ses fruits lors des guerres d'Amériques, où la marine nationale se distinguera.

L'emplacement de l'épave une

fois relevé. Jean-Michel Eriau fait part de sa découverte au Musée de la marine, qui le met en relation avec la Direction de recherches archéologiques sous-marines, dont le siège se trouve à Marseille. L'autorisation de pratiquer un sondage dans le but d'établir la carte du site et de définir son potentiel archéologique lui est alors accordée. Les événements s'enchaînent alors rapidement. Jean-Michel Eriau est contacté par Jean-Yves Blot, Frank Inhelia et leur équipe ; ce sont eux qui, un an auparavant, ont mené à bien les plongées sur l'épave de la Méduse au large de Dakar. Au printemps commence la campagne de fouille. Elle durera quatre mois. Les interventions se pratiquent par groupes de trois ou quatre plongeurs à des profondeurs variant entre huit et treize mètres selon le coefficient

Certes, les restes d'un bâtiment se trouvent bien à cet emplacement, mais encore faut-il prouver qu'il s'agit de ceux du Soleil royal. Les preuves ne tardent pas à se manifester; débris d'artillerie en bronze, puits à boulets contenant plusieurs tonnes de munitions plus ou moins oxydées, pièces d'accastillage de tailles équivalentes à celles mentionnées dans les archives. La preuve la plus formelle est apportée par les restes homogènes des fonds du navire. En effet, l'espacement entre les bordés et les portes mesuré in situ par les plongeurs correspond exactement à celui donné par les manuels de marine. Les plongeurs trouveront d'ailleurs à la distance voulue les bossoirs d'ancre et, vers l'arrière, les ferrures du gouvernail.

Entre autres pièces intéressantes figurent plusieurs modèles de munitions dont on n'ignorait pas l'existence, mais que pas un musée ne possédait à ce jour. Il s'agit de boulets d'un type particulier baptisés anges ». Ces pièces, formées par trois tiers de demi-boulet reliés chacun à une tige d'acier forgé et soli-

#### A Amiens : César en ses champs

les airs, ces engins s'avéraient parti-culièrement efficaces pour dégréer E département de la Somme est en train de mettre au l'ennemi. Ouatre exemplaires de ⊿ point une opération munitions anti-personnel, appelées logico-touristique unique en « grappes de raisin », ont également été trouvées sur le site. Composées France et même unique au monde tant sur le plan du site choisi que sur d'une bourre en bois avec un axe celui des motivations de ses promométallique autour duquel étaient rangées vingt billes de fonte serties dans un filet de chanvre, le tout

C'est le sigle de Station d'animation de milieu et d'archéologie de la ré-gion d'Amiens. SAMARA, c'est aussi l'ancien nom de la rivière Somme. SAMARA, une fois ter-miné, comprendra l'oppidum classé de La Chaussée-Tirancourt, les marais de la Somme qui sont à ses pieds, des reconstitutions archéologiques, un édifice contemporain, un arboretum, un jardin botanique, des sentiers de randonnée dans le milieu

humide, etc... Comme tout grand projet, celui-ci a mûri lentement. Au départ, l'en-thousiasme de Roger Agache, direc-teur des Antiquités préhistoriques de Picardie pour un oppidum, dit Camp de César parce que les Ro-mains l'ont occupé, mais qui existait déjà depuis bien longtemps : « C'est une des plus belles et des plus mapar les posses et des pas mar les parfiques collines fortifiées de toute la France. » Enthousiasme partagé par M. Jacques Kadecka, directeur régional du Crédit agricole. Il fallait faire quelque chose. Mais quoi ? Potit à petit, de l'archéologie, on est passé à une réflexion plus globale d'animation économique du monde rural. L'association SAMARA, dans laquelle divers organismes sont représentés, voyait le jour et le projet prenaît corps.

Aujourd'hui, le conseil général de la Somme a déjà voté des crédits d'études et inscrit SAMARA au IXº Plan. A l'automne prochain, les élus se prononceront sur les sommes inscrites au budget 1984. Le vote positif ne devrait pas faire de pro-blème. Le département financera un tiers du projet, soit environ 10 mil-lions. La même somme sera à la charge du Crédit agricole, le dernier tiers provenant de la région, de l'Etat et éventuellement de capitaux

Donc, en 1986, entre Amiens et Abbeville, SAMARA devrait drai-ner environ 150 000 visiteurs par an, ce qui n'est pas utopique si l'on sait que la cathédrale d'Amiens en reçoit entre 300 000 et 500 000, le parc ornithologique de Marquenterre 100 000 et l'archéodrome de Beaune (Côte-d'Or) 250 000. Ces visiteurs permettront d'équilibrer un budget fonctionnement raisonnable de 3 millions par an.

#### Des reconstitutions

SAMARA a été conçu pour que chacun y trouve son compte, aussi bien le féru d'archéologie que le bo-taniste, l'écologiste que le biologiste, le folkloriste que le simple promeneur, l'étranger que l'autochtone, l'homme de création que le « conservateur ». Il suffit, pour s'en convain-cre, d'énumérer ce que SAMARA offrira lorsque tout sera terminé. D'abord l'oppidum, bien sûr, dont on pourra faire le tour et d'où l'on a une vue splendide sur la vallée de la Somme et sur ses marais.

Au pied, reconstitution d'une ferme gauloise avec granges, ani-maux et cultures comme an temps de nos ancêtres. Peter Reynolds, le célèbre savant britannique, profes-seur à la Sorbonne, qui a déjà procédé à une telle reconstitution en Angleterre, apportera sa collaboration. Le temple celtique de Gournay-sur-Aronde (Oise), le seul

à avoir été fouillé scientifiquement, sera reconstitué dans le site de SA-MARA. C'est la première fois qu'un temple celtique sera rétabli dans son état d'origine.

Le visiteur pourra ensuite se rende dans trois maisons: la première paléolithique (époque de la chasse et de la cueillette), la deuxième néo-lithique (les débuts de l'agricul-ture), la troisième de l'âge du nonze (la métallurgie existe).

#### Un bâtiment caméléon

Une construction contemporaine. dite « bâtiment caméléon » parce qu'avec ses compoles elle s'intégrera parfaitement au paysage valionné, est conçue par le sculpteur Bruno Lebel, qui travaille en équipe avec un architecte, un économiste et un ingénieur technicien. Cet édifice de 57 mètres de long sur 33 mètres de large comprendra une salle d'exposition, un auditorium, une salle de réunions, une cafétéria, une salle de vente. Les laboratoires de biologie et de géologie constitueront avec le vivarium un centre de recherche de l'université de Picardie. La faune et la flore des marais, dont certains spécimens uniques, seront étudiés sur place.

On s'est rendu compte, en pré-voyant cette partie réservée à la science, que les marais ont toujours été rejetés et fuis par l'homme. Considérés comme lieux de maléfices, ils étaient mal aimés comme étaient mal aimés les rares hommes qui y vivaient. Les scientifiques, sans s'en rendre compte, ont perpé-tué cette attitude. Mais le temps perdu sera rattrapé. Comme souve dans des cas semblables, le fléau de la balance penche maintenant de l'autre côté et l'on veut aujourd'hui nous persuader que les marécages sont absolument indispensables à l'équilibre de notre environnement.

Côté marais, on trouvera, égalearboretum et un jardin botanique-labyrinthe où seront visibles deux mille plantes. En plus, des sentiers de randonnée permettront la découverte d'une vie plus proche de nous dans le temps - une tourbière sera reconstituée - ou même carrément actuelle : une hutte de chasse aux oi-

SAMARA a toutes les qualités pour réussir : à la fois ambitieux et proche de Thomine, il devrait être un excellent pôle d'attraction dans cette verdoyante vallée de la Somme que l'on traverse souvent trop vite entre la cathédrale d'Amiens et la

D'ores et déjà, les habitants des villages proches se préparent à rece-voir les touristes. Le premier prêt est M. André Sehet, maire de La Chaussée-Tirancourt, commune sur le territoire de laquelle se trouvent l'oppidum et les marais. Il réa-git comme on le fait actuellement dans les différents ministères concernés, où on considère SA-MARA comme un projet d'importance nationale : il y accorde autant d'intérêt minutieux que s'il était le patron d'une grosse entreprise qui exporte. SAMARA fera en effet rentrer des devises. Les deux cafés se transformeront en hôtelsrestaurants, des gites ruraux s'instal-leront, les chambres à louer se multiplieront; les cultivateurs ajouteront à leur revenu le prix d'un coup de cidre local, d'une omelette ou d'un gâ-

MICHEL CURIE.

### **Philatélie**

MONACO: deuxième partie du programme 1983 (suite).

Pour le début de nos informations

 Nouvelles valeurs d'usage courant (au type précédent) : 2,00 F, rouge, et 2,30 F, bien. Taille-douce. Et. au type « Jardin exotique », 2,00 F, Ar-

gyroderma Roseum. Hélio. Les automates du XIX<sup>e</sup> siècle, collection Galéa, exposés au Musée na-







1.50 F. Pianiste barpiste; 2,00 F. Jeune fille se poudrant. Hélio, d'après ph par Detaille.

avec bureaux temporaires

95690 Nesles-la-Vallée (Foyer
rural), les 16-11 sept. — Bicentenaire
de Charles et Robert.

teau battu.

O 14000 Coep, du 16 au 26 sept. -Foire de Caen. (Petit cachet.)

© 69809 Lyon (Auditorium Maurice-Ravel), le 17 sept. — 5º Festival Hector Berlioz.

En bref... • BAHAMAS : 30 amiversaire du Conseil de coopération douanière, 31 c.

• GIERALTAR: - Europe 83 -, 16 et 19 pence. • NAURU : Année mondiale des manications, 5, 10, 20, 25 et 40 cents.

• NOUVELLE-CALÉDONIE : série · poste aérienne - de 2 valeurs, su-



47 fr ; . Pou du ciel ., 61 fr . ; . L'Aigion Candron ». Dessinées et gravées par Jacques Combet, t.-d., Périgneux. • PITCAIRN (Nes) : 175 anniver saire de la découverte des îles, 6, 20, 70 cems et 1,20 dollar.

• SWÁZILAND : 2º série, conser vation des oiseaux rapaces, cinq valeurs de 35 cents, se tenant horizontalement. • SRI-LANKA : hommage aux

héros nationaux, 50 c., N.H.M. Abdul Cader; 50 c., C.A. Lorenz; 50 c., H.W. Amarasuriya; 50 c., le révérend Père S.G. Perezz.

ADALBERT VITALYOS.

A Company of the Section 19 The second of the second of the second

Célébration

La table et les liv

apper I had a firmed to been of S Wall desires and surple over

special of a specimen of the manner to

THE RESERVE OF THE PARTY AND

Andrews and the second

क्रम्प्रेचन वेद १ - अस्त हासू ४ मा ।

and the second s

est sug Carrer

Her ear or had been a

Stem grant mich in der St. An.

#TIX SEC. 10 TEST TO THE TEST OF THE TEST

Employed the entire of the second The state of the s

THE SHE BUILDING SELECT

Mary and we

Paragraph Company

paradromages and Marconson and Control

San Supremental September 1995

mal gains su riverimi

-

I make drawn to the south of the



FOU TOURISME

Maisirs de la table



KONTHER TO SERVER

SteW ....

1-1- -- No. 1

ANTELAISES

AUVERGNA : ES

BEALLOLAISES

BOURGU: GNOWNES

And the state of t

Comment of the second

1 11 " 5 "

INDEX

The Barrage Company of the State of the Stat

the second second

Personal Services

ALSAC: VNES REBUE DE RICH LANGE CONTRACTOR OF THE PARTY. Philippine lentue fa lin . pr BUCE DE STITE STORY OF THE STREET frime was Clare Canada A 100 - 1 4 4 PRAIN, AUSTR BIRBACOL TRAINT COURT . . . Control of the second GIOTS PRINCES MAN VERMAN Acres and the 1- 1-11 in time ROBERTS DE REAL POLAR Section of the State of the Species 1/2

CHEZ PIERPIT.

ERE Chief S HIWW WHUS AND SERVICE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR THE STREET THE PART AND PERSONS O PRINT WALL SAME I see sugar se gran ...



• CHINE:

Visite au dernier Fils du ciel

GRÈCE :

La Pythie n'est pas morte

• MALAWI:

Les héritiers noirs de Victoria

HONG-KONG:

La fabuleuse richesse des armateurs chinois

SOCIÉTÉ :

La maternité par procuration

PARIS-BEAUVAIS :

La querelle des Gobelins

• SPECTACLES:

The Civil wars: à la manière d'un « lego »

Et, avec • le Monde Dimanche» de l'été, quatre pages de radio et de télévision

Chaque week-end une nouvelle lecture de l'actualité.



SE MONDE DES LOISIR

A sour etc tourie MARA Con State of the Mark PATRICE temple called a reference Allers of marrie Allers of marrie My Shairi gas yar Le stateur pour manuel. dre dans trees and the large temperature of the paid o fraction in 16-18 ARA, c'est three is metallibe every THE R STANFOR

ani mat 4 ser

ALC: N

\*\*

H+

74

CLIE

Hi.

Un bâtiment camélég

Une concerning die - beimen de les guaret ses or convec and confident Lebel our residence an architecte in contra ingenieur technische Carlinge 57 metres da han der alle der man un auditer an der alle der tion, un audit an un un un remnons, one constant on the remone, and the design of the design of geologie car and a seek of geologie car and a seek of the seek transpire de la research de research la research de research de la is flare do the day to the specimens united to the second

On s'est rerue danne ar voyant cette forte forte and an bet forte for forte fo Statent mai .... day i proment 12, mange regions, is county placing de etc. is the wall do crédits is a spiner BAMARA au bent l'anneuent prochère, les beign sein beitribe Course dans de cas anno also le les is believe years manual l'autre côte et . - cui cont sont absolument indispense l'équilibre de nation en année.

M esect en e a d'intenta

que l'en traverse querter

moure de satissation d'Armen

Dieter at la la conduction

Williams.

teger les tout straille prement

M. Andre Selections La Chause l'erconim

met le territ ine de divine en ment l'opprisonne en manière

at setome un in attact

soncernes are in site tris

lance national in a suita-

**都**謝数数 20 mm aan 4

patron during the trans-espectal SAMANA (IN E)

realier de. dr. et de las lide

to transfer in minde

##MAGAGEUTTS, GEORGE CONTRACTOR

Marine and the file of

place a service a service

1. 2

else d'Opale

COTTO METCALLE TO THE PROPERTY.

One of professional parties of the southern and the professional are designed pass force de professional de pr Ché mater . . : Pomm à Spins. La galage somme vers à la charge du Caldir agettode, le dormer tigna genreupail de la région, de l'Engle de constant ment dessines our Branches arboretum et de afen bestablige mile plante. Le par de & de fandennis nem minities werte d'une e verte d'une e verte d'une Oute, on 1996, oute Amount of Adminife, SAMARA devenir dra-our several 150 000 visioners per an. dam le terre - art tare recording and allegations es que h'est pas estapaque se l'es taix que le esthélicale d'Amusea en reçoit denne 300 000 at 500 000, le parc or-90511 T : V . . . . . eithelegiene de Marquesterre 10 (ib) et l'accidenteme de Resse (Cité-d'Or) IP (iii) Chi dateurs propieteme d'aquilibrer en bodget de Bresternement ethementés de neces or the contract of the c

SANKARA è del crego pour que inguise un compas, serie les L'acabilelagie que la bo-fonfagiera que la biologiera. e. Plessine que l'indestinan.

punie de crimens que le : conser
ne - E caffa, pour t'en curvey.

l'imminer de que SAMARA

de litrapes auté ann terment

part l'espétem, time de, dont
propre tain le terme d'ai l'ait a

lag aptendade air le reliée de la

Plaisirs de la table

La table et les livres

ES vacances sont occasion de lectures. Histoire, Mémoires, romans, selon son goût, sont occasion de rêver, méditer, se passionner on s'instruire, Mais à l'image des auberges espagnoles, on trouve aussi, dans les livres, ce qu'on y apporte. Je veux dire ce qu'on y cherche de soi-

Moi, à travers l'anecdote on l'aventure, ie cherche souvent (10ujours) la table. Le Molière de l'école, c'était : « Je vis de bonne soupe et non de bon langage », et plus tard j'ai trempé, avec Proust, ma madeleine dans le thé et partagé le repas de noces d'Emma Bovary. Avant de rencontrer Balzac à table, de pendre la crémaillère de Nans avec Zola et d'inviter mon ami Simenon à la table de M= Maigret.

Mes dernières lectures ? Palmes, de Frédéric Grendel, quelque peu emuyeux, se passe en Sicile. Et le héros se régale de pasta con le sarde. Un plat sicilien typique qu'à l'exception de La Main à la Pâte (25 (35, rue Saint-Honoré, téléphone : \$08-85-73) aucun restaurant italier de Paris ue nous propose, hélas! Il s'agit de petits macaronis, revenus, gratines, avec fenouil, pignons, raisins secs, anchois, oignons et sar-dines fraîches. Une merveille!

Las, dans le Piège suisse d'Edouard Chambost, imbroglio financier-policier qui laisse scepti-que, on l'est d'autant plus que l'auteur donne une recette fausse du fai-san Souvaroff. Mais où commander un faisan Souvaroff aujourd'hui? Tel du moins qu'il doit être préparé et comme Alex Humbert, avant sa

retraite, savait chez Maxim's en pré-

Ce plat bidon est dégusté à Genève. C'est à Genève aussi que fut assassinée « Sissi », dont Jean des Cars nous raconte, merveilleuseanssi il a retrouvé le menu du diner qu'elle fit, chez la baronne de Rothshild, la veille de son assassinat. Et il nous donne ce document inédit : petites timbales à l'impériale, truite, filet de bœuf jardinière, mousse de volaille Périgueux, chaud-froid de perdreaux en Bellevue, crème glacée à la hongroise, spongeade au ciron, marquise au chocolat. J'ai recherché ce que pouvait bien être cette «spongeade». Favre, en son diction-naire, l'écrit «spongade», et estime qu'il s'agit du nom italien du sorbet

Heureux les grands reporters, s'ils sont gourmands : les voyages forment leur palais. Il en est ainsi des artistes. Le bon Fred Adison nous donne ses souvenirs : Dans ma vie y'a d'la musique. Avec son orchestre célèbre (et « avec les pompoms, avec les pompiers »!), il a couru la France... des restaurants. Il aime la cuisine lyonnaise, Il fut l'ami de Fer-nand Point, qui faisait servir le café

(qui se dit sorbetto). En fait, il de-

vait s'agir d'un sorbet au citron à l'italienne, c'est-à-dire enrichi de

plats: « Vous fumiez, je croyais que vous aviez terminé! ». Il a tenu des années, rue de Penthièvre, un aimable restaurant, le Cap Horn, où déjà, je crois bien, le saucisson (cervelas) lyonnais venait de chez Bobosse M. Besson, à Saint-Jean-d'Ardières). On se régalait

Voilà un livre roboratif et « nutritif » (comme eût dit Grimod). On n'en saurait dire autant de celui, de recettes pourtant, du « cuisinier breton . M. Paineau (de Questem-bert), qui entend : « élaborer un bilan de contrôle en cours de carrière (...), un auto-sondage relevant du meilleur institut qu'est le regard sur soi-même! .. Cela le conduit à découvrir que la volaille - est un produit intéressant, très ouvert à la réflexion du praticien ». Cela de par son côté négatif d'impersonna-lité . laquelle doit être considérée comme « une ouverture de créativité ». De même, le poisson, pour lui, a « des facultés incommensura-bles dont les limites ne seront ja-

Nouvelle cuisine, que de crimes en ton nom! Pour nous en remettre, lisons Pierre, Juliette et l'automate, petit roman de Charles Trenet. Il y a là une vieille cuisinière. Joséph qui avait - le secret de faire du bruit

avec des oignons ». Hé! Ne serait-ce pas, tout simplement, celui de la bonne cuisine? LA REYNIERE.

#### Célébration du calmar

POUR la quatrième fois consécutive, la ville de Santa-Cruz cutive, la ville de Santa-Cruz (Californie) délaisse pendant une très longue semaine l'art pour la gastronomie et fête son IVo Festival international du calmar (1). Son créateur, Tom Brezny, invite tous les admirateurs friands de cet étrange animal à le retrouver à l'India Joze (2), du 15 au 28 août.

Calmar? Vous avez dit « calmar » ? Beurk ! Calmar-cauchemar. Des souvenirs de bestioles molles en formol ou de tentacules monstrueux à 20 000 lieues sons les mers vous hantent aussitôt, et la nausée vous guette... Foin de tout cela!

Au dire de T. Brezny, l'ère du mollusque serait venue. C'est la nourriture de l'avenir. Et d'ailleurs, des pays qui ne passent pas pour être spécialement incultes s'en régalent depuis belle hirette : le Maroc, le Japon, en passant par l'Espagne, l'Ita-ie, la Grèce, l'Inde, le Vietnam, les Philippines. Entre autres.

Cette gastronomie vagabonde est piégée dans le livre de Joseph Schultz, Calamari Cookbook (3), joliment illustré par Beth Regardz. La presse américaine, Washington Post en tête, a saisi l'importance du phénomène et parle de la « nais-sance d'une culture secondaire

(1) Calmar on calamar, du latin ca-lamaris : mollusque voisin de la seiche à nageoires latérales triangulaires et à coquille interne réduite à une « plume » cornée. Sa chair est comestible, et sa taille varie de 50 centimètres (littoral) encornet. (Dict. Larousse.)

En anglais : squid ou calamari (dé-ivé : squidophile). (2) India Joze Restaurant, 1001 Center Street, Santa Cruz, Ca. 95060. Tel.: (1-408) 427-35-54.

(3) Calamari Cookbook (the), de Joseph Schultz et Beth Regardz, soixante-quinze recettes de tous les pays, Orenda-Unity Press. 235 Hoover Road, Santa Cruz, Ca 95065, 1981.

CHRISTIANE TRICOIT.

Voici l'une de ces recettes :

Faire chauffer une tasse d'huile une demi-tasse d'eau. Porter à

Verser les morceaux de calmars (environ 1 kilo) dans cette marinade avec une cuillerée à soupe de jus de citron. Couvrir et garder au réfrigérateur pendant vingt-quatre heures. Assaisonner selon le goût au

pour poste à responsabilité.

tous les jours tout l'été (air conditionné) 9, rue Duphot - 75001 PARIS

Hippisme

#### Echos deauvillais

UELQUES jours de Deauville, côté pistes et côté coulisses.

 D'abord, la fin d'une obsession. L'obsession, c'était la somptueuse Ferme du coteau, la belle villa de Deauville, devant laquelle ceux qui choisissent d'arriver par le pont de la Touques et Saint-Arnoult passaient, depuis toujours, sans jamais pouvoir admirer d'elle d'autres aspects que ses balcons fleuris, ses clochetons, et l'ordonnance méticuleuse de ses pelouses. Elle était posée là, à l'entrée de la ville, la dominant de ses tourelles et de ses toits pointus, comme la sentinelle d'un monde impénétrable. Elle était le fruit défendu, le - château - pour ceux des - deux nièces-cuisine » (« avec vue sur

mer»). Cette fois, on l'a visitée.

La Ferme du coteau, construite au début du siècle par Henri de Rothschild sur l'emplacement d'une exploitation ayant appartenu à Gusla propriété de la famille américaine Strassburger (principale actionnaire, entre autres, des machines à coudre Singer). Le dernier héritier, Johann-Andreas, en a fait don, voilà trois ans, à la ville de Deauville.

Celle-ci y présentait, jusqu'au 15 août, avec la Société d'encouragement, une exposition sur deux thèmes : Cent-cinquantenaire de la Société d'encouragement et Cent vingt années de courses à Deauville (où l'on commença à courir, sur l'initiative du duc de Morny, dont la casaque rose avec toque rose ac-cueillait les visiteurs, en 1863).

Remarquable exposition! Comment ne pas rêver devant ces photos, ces casaques et tous ces souvenirs de la Belle Epoque et des « folles » aniées 20 ? Un détail : quand la famille Strassburger (trois personnes) arrivait à Deauville, elle était accompagnée de huit cuisiniers, huit femmes de chambre et valets de chambre, cinq chauffeurs, cinq secrétaires et une comptable ; sans

O BRASIL F/dim.

10, rue Guénégaud (6º) - 354-98-56

Spéc. brésiliennes - Amb. musicale

BISCOTRECIEE (entrée gratuite pour les darnes

u kendî au jewdî, sauf veliles et jours de filte). « Carnaval » de 22 h 30 à l'aube.

La côte de bœuf

4, rue Saussier-Leroy, 75017 Paris Fermé samedi et dimanche Té1, 227-73-50

LE RESTAURANT

PRUNIER-MADELEINE

est ouvert

260.36.04

Rive gauche

Rive droite

compter les six jardiniers attachés à la propriété et... quatre peintres sous contrat à l'année pour immortaliser les meilleurs chevaux de l'écurie 11 est vrai que les grands chevaux étaient nombreux à porter la fameuse casaque jaune avec la croix de Saint-André bleue : Norseman, Pensburty, Worden, Angers, Vamaric, Cambremer, Clarion, Seria, Montaval...

Ils ne sont plus aujourd'hui que quelques-uns à la représenter, et en province: J.-A. Strassburger, qui appliquait à l'écurie héritée de son père des méthodes d'exploitation irès particulières (il décidait des engagements selon les indications d'un pendule), est reparti vivre complètement aux Etats-Unis, ne laissant en Europe qu'une toute petite antenne hippique, confiée à un entraîneur nantais. Mais de ce noyau rabougri surgit encore, de temps à autre, un beau rejet. Une bonne pouliche de cette année est, comme on dit à la pelouse, une . Strass ., quoique n'en

portant pas les couleurs.

• Beau prix Le Marais, pur, net, éclatant, définitif, comme une lance. Maurice Philipperon, en selle sur Luth enchamée, reste à l'arrière du peloton, qu'emmènent l'Emigrant et Noalcoholic, juste le temps qu'il faut, « déboîte » juste quand il faut, soutient sa pouliche juste de ce qu'il faut, et gagne de plus qu'il n'en faut (une longueur et demie) pour hisse soudain cette petite-fille de Nor-thern Dancer (toujours lui) aux tout-premiers rangs des milers européens. Le tout est tellement évident, si bien décomposé et réalisé, qu'on pense à une démonstration d'école ou à un exercice théorique d'état-

maior. Luth enchantée avait toujours été jugée très bonne par son écurie mais n'avait pas tout à fait accompli ce qu'on attendait d'elle, jusqu'à son arrivée à Deauville, où (probablement par l'effet d'une conjugaison du terrain sec et des parcours en ligne droite) elle a « éclaté ».

On se rejouit pour son propriétaire, Paul de Moussac, un des derniers propriétaires français à résister à l'appel du dollar et à ne pas vendre systématiquement ses chevaux aux émirs, dès qu'ils ont « montré le bout du nez ». Mais que c'est dissicile d'atteindre à la grande réussite quand, précisément, on n'est pas un émir : bien que ses couleurs eussent dejà été portées par Margouillat, Noir et or, Pampabird, et autres Luth de Saron, c'était, dimanche, la première victoire de Paul de Mous-

sac dans un - groupe 1 >. • Éblouissant succès d'un • deux ans » d'une écurie qui, elle, avait déjà remporté tous les « groupes 1 » avant qu'on ne les désignat ainsi : l'écurie Volterra. Les juges ont affiché dix longueurs entre Cariellor (c'est le nom de ce jeune espoir) et ses suivants. Nous ne nous souvenons pas de pareil intervalle dans une course pour « deux ans ». Même si l'opposition n'était pas très forte, chapeau !...

• Très bonne impression d'une autre - deux ans - : Fécrie boréale, à l'écurie Rothschild. Féerie boréale est un des premiers produits d'Irish River, le crack des années 1978-1979, maintenant étalon aux États-Unis. Elle est entraînée par André Fabre, comme Cariellor, comme Romantic Isle, gagnant du tiercé de dimanche, comme Mourjane, vain-queur de l'important prix de la Côte rmande. André Fabre ? Une vraie fécric deauvillaise

• Premier cas de - publicité clandestine » aux courses. On voyait, paraît-il, trop souvent, dans les re-transmissions télévisées, le nom de Tiercé Magazine, un journal qui, sar ailleurs, met chaque semaine à la disposition du programme officiel sa planche en couleur des casaques présentes dans le tiercé. De chers confrères se sont émus. Les banderoles litigieuses sont provisoirement repliées en attendant que soit défini un modus vivendi précis.

LOUIS DÉNIEL.





59/61 Bd de Reuilly 75012 PARIS Tél. 343.70.17 Mo. DAUMESNIL (Félix Eboué)

[ subculture ] à Santa- Cruz », et des mannequins n'hésitent pas à poser avec des calmars autour du cou.

Pendant toute la durée du Festival, des démonstrations gratuites de recettes auront lieu, et le public sera invité à consommer 1 tonne de cal-mars sous toutes leurs formes : frite, hachée menu, farcie. Et comme chaque événement aux Etats-Unis se transforme aussitôt en signes, des badges et des T-shirts célébreront aussi, à leur façon, cette nouvelle ère

La saiade du pêcheur

d'olive, y faire blondir des oignons coupés en rondelles avec de l'ail, du thym .et du laurier. Ajouter une tasse de vinaigre de vin blanc, ainsi qu'une demi-tasse de vin blanc sec ébullition et laisser mijoter pendant vingt minutes.

moment de servir.

MAGAZINE PHILATÉLIOUE recherche OURNALISTE PHILATÉLISTE

BONNE EXPÉRIENCE EXIGÉE de l'anglais indispensable, autres langues souhaitées.

Écrire au Journal, avec C.V. et photo qui transm. au nº 9979.



Là où Paris est un prestigieux jardin...

LA GRANDE **CASCADE** 

**BOIS DE BOULOGNE** Tél.: 506.33.51 et 772.66.00

Ouvert toute l'année

Déjeuners, dîners, réceptions

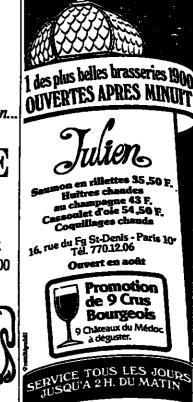

## INDEX DES RESTAURANTS

#### Spécialités françaises et étrangères **ARMÉNIENNES**

AUBERGE DE RIQUEWIHR. 12. r. du Fg-Montmartre (9-), 770-62-39. Fermé en soût ANTILLAISES

ALSACIENNES

PRINCE DES ILES, 9, r. des Boulangers (5°). Colombo de requin. F/di-manche midi. Dîners dansants. BARBACANE, 13, ruc

Cal-Lemoine. 326-37-01. Matoutou de homard. Vend., sam. soir. Amb. folki. Fermé en août. **AUVERGNATES** 

ARTOIS ISIDORE ROUZEYROL, 13, r. d'Artois, 8., 225-01-10. F/sam.-dim. F/14 juillet au 11 sept. inclus.

BEAUJOLAISES LE CHEMIN DU BEAUJOLAIS 14, rae de Castellane, 8-, 265-41-56. F/dim

BOURGUIGNONNES CHEZ PIERROT, 18, rue E.-Marcel, 508-05-48/17-64 F/sum/dim. Crisine bomgeoine. BRETONNES TY COZ, 35, r. St-Georges, 878-42-95. F/dim./lundi. Uniquement

us, coquillages, crustacés.

Ouvert tout l'été.

CUISINE DE FÊTE ET LÉGÈRE

JARDIN DU LOUVRE, 2, pl. Palais-Royal, 261-16-00. VOITURIER. Déj. Din. Soupers jusqu'à 0 h 30. FETE PERMANENTE et CUISINE LÉGÈRE. Ouvert tout l'été.

**FRANÇAISES** TRADITIONNELLES

RELAIS BELLMAN, 37, François-Ia, 723-54-42. Jusq. 22 h. Cadre élég, F/30 juillet an 29 août inclus. LAPEROUSE, 51, qu. Gds-Augustins. 326-68-04. Cadre anc. authent. Ouvert tout l'été. LYONNAISES

LA FOUX, 2, rue Clément (6º). F. dim. 325-77-66. Alex aux fourneaux Ouvert tout l'été. **NORMANDES** 

MANOIR NORMAND, 77, boul. de Courcelles, 227-38-97. F. sam. et dim. Langoustes, poulets au feu de bois. Coupe d'or de la gastronomie PÉRIGOURDINES

LE FRIANT, 40, r. Friant, 539-59-98. F./dim. Spéc. Périgord et poissons.

F/août.

SARLADAISES LE SARLADAIS, 2, rue de Vienne, 522-23-62. Cassoulet 60 F. Confit 60 F.

SUD-OUEST AU VIEUX PARIS, 2, pl. Panthéon (5°), 354-79-22. PARKING. Sa cave. P.M.R. 100 F. Ouvert tout l'été. LE REPAIRE DE CARTOUCHE

du-Calvaire (11°). F/22 juillet au 21 août. **TOURANGELLES** L'ESCAPADE EN TOURAINE, 24, r.

700-25-86. 8. boulevard des Filles-

Traversière, 343-14-96. Spéc. F. dim. Fermé en août. FRUITS DE MER ET POISSONS DESSIRIER, spécialiste de l'huitre, 9, place Pereire, 227-82-14.

Coquillages et crustacés. Les préparations de poissons du jour. Fermé en août. TOUR D'ARGENT, 6, place de la Bastille, 344-32-19 et 32-32. Poissons, grillades. Jusqu'à 1 h 15 du matin.

Fermé en août. Récuv. 5 sept. TOUR DE LYON, 1, rue de Lyon (12°), face à la gare. 343-88-30. Poissons, grillades. Jusqu'à 1 h 15 du matio. VÉGÉTARIENNES

LE JARDIN au naturel, 100, r. Bac. 222-81-56. F/dim. Déj. din. Cadre de verdure. Ouvert tout l'été.

LA CAPPADOCE, 67 bis, quai A.-Blanqui, Alfortville, 575-05-30. Diner dansant avec orch, et duo grees **BRÉSILIENNES** 

GUY, 6, rue Mabillon, 6, 354-87-61. illeure cuisine étrangère de Paris pour 1978. F/7 août au 1ª sept. CHINOISES-THAILANDAISES

CHEZ DIEP, 22, rue de Ponthieu (8°), 256-23-96, t.l.j. Nouvelles spécialités dans le quartier des Champs-Élysées, et gastronomie

**DANOISES ET SCANDINAVES** COPENHAGUE, 1º étage. F/août FLORA DANICA et son agréable jardin, 142, av. des Champs-Elysées, iel. ELY. 20-41. Onvert tout l'été **ESPAGNOLES** 

EL PICADOR, 80, boulevard des Batignolles, 387-28-87. F/lundi-mardi.

Jusqu'à 100 couverts. Fermé en août. INDIENNES VISHNOU, ang. r. Volney, r. Daunou,

297-56-54, 297-56-46. Spécialités régionales. Fermé le dimanche.

INDRA, 10, r. Cdt-Rivière. F. dim. 359-46-40, 359-36-72. Spécialité TANDOORL MAHARAJHA, 72, bd St-Germain, 354-26-07. T. l. j. M° Maubert. Spécialités BIRIANI. Ouvert tout l'été.

Clemenceau (15-). T.I.j. 532-96-46. Cuisine du nord de l'Inde. Spécial. TANDOORL INDIENNES-PAKISTANAISES

ASHOKA, 5, rue Dr-Jacquemaire

MAHARAJAH, 15, r. J.-Chaplain (6º).

CARREF. MONTPARNASSE-RASPAIL. F. mardi. 325-12-84. M. Vavin. Ouvert tout l'été.

MAROCAINES AISSA Fils. 5, r. Ste-Benve, 548-07-22. 20 h. à 0 h. 30. F. d.-ldi. Tr. fin Couscous. Pastilla. Rés. à part. 17h.

Fermé en août. VIETNAMIENNES NEM 66, 66, rue Lauriston (16-), 727-74-52. F. dim. Cuisine légère.

Grand choix de grillades. Fermé en août.

Salons pour Déjeuners d'affaires et Banquets

LAPEROUSE 51, quai des Grands-Augustins, 326-68-04. De 2 à 50 couverts. Ouvert tout l'été.

**Ouvert après Minuit** 

ALSACE A PARIS - 326-89-36. 9, pl. St-André-des-Arts, 6°. T.l.j. Grillades. Choucroutes. Poissons. SALONS. TERRASSE ENTOURÉE DE VERDURE. Ouvert tout l'été.

TOUR D'ARGENT, 4, pl. Bastille-12\*
344-32-19. Grillades, poissons.
F/août. Réouverture 5 sept.

WEPLER, 14, pl. Clichy, 522-53-29.
Son banc d'huîtres, ses poissons. LA CLOSERIE DES LILAS, 171, bd du Montparnasse, 326-70-50 et 354-21-68. Souper après minuit. Au piano: Y. MEYER. Ts les jours. Terrasse en plein air.

die leuf nie ber befehren. en La temple cellique de MICHEL CIFE Coloridant de a mun team. PLACE: douclieux purtir du But bureaux temperate t 1985 (subvi 95691 Animuritin margin for little sept - their 14000 Carr 20 10 20 20 5 Military Form To I September 1981 La bref... Cane **K 1 &** . . . \* · CHESTAN -125 · NALKI APP COTTO · Sent Section State SE AN E. PLANE · Pitte elkin dire Mark No. · SW COLLAND · SELLOSSI analista light

g6 15. D68+ Rg7 Fg7 16. C64! Fxb2 (j) d6 17. Cxd6ff (k)D x d 6 2 64 3. 44 Cf6 (1) 0-0 18. D×17+ Rb6 (43 14 Fxf6 27. Dh6 mat.

NOTES

a) Une autre idée consiste en 6....

Fg4; par exemple, 7. h3, F×f3;

8. F×f3, Cp6; 9. Fg5, h6; 10. Fé3, é5;

11. dxé5, dxé5; 12. Cé2 (Vassioukov-Tzeskovsky, U.R. S.S., 1982) ou 7. Fé3, Cb-d7; 8. h3, F×f3; 9. F×f3, é5;

10. g3, c6: 11. Fg2, Da5; 12. Dd2 (Karpov - Nunn, Tüburg, 1982) ou encore 7. Fé3, Cc6; 8. Dd2, Té8; 9. Tf-é1, a6; 10. Ta-d1, F×f3; 11. F×f3, é5;

12. dxé5, dxé5; 13. Ca4, Dé7; 14. ç3 (Karpov - Spassky, Hambourg, 1982). A noter l'événement du 50° Championnat de l'U.R.S.S., la perte de Karpov Blancs: NORMANTAS (U.R.S.S.) Noirs : CRIEL (Belgique) nat de l'U.R.S.S. la perte de Karpov avec les Blancs contre le joueur peu connu de Tbilissi, âgé de vingt-trois ans.

9. d5, C67; 10. Ta-d1, b5!! une nouveauté surprenante; 11. a3 (si 11. Fxb5, Fxf3; 12 gx/3, Ch5), a5; 12 b4, axb4; 13. axb4, Ta3!; 14. Fg5, Txc3!; 15. Fxf6, Fx/3!; 16. Fxf3, Ta3; 17. Fxg7, Rxg7; 18. Ta1, Da8!; 19. Txa3, Dxa3; 20. F62, Db2; 21. Td1, f5!; 22. 6xf5, Cxf5; 23, c3, Dxd2; 24. Txd2, Ta8!; 25. Fxb5, Ta3!; 26. Tc2, C67!; 27. f4, 6xf4; 28. Fc6, Cf5; 29. Rf2, C63; 30. Tc1, Rf6; 31, g3, R65, et les Noirs l'emportèrent au quarante et unième coup.

b) Ou 7, a4. Dc7; 8. F63, 65;

b) Ou 7. a4, Dc7; 8. Fé3, é5; 9. dxé5, dxé5; 10. Cd2 avec un léger vantage au× Blancs

c/ 8..., a5 est aussi à envisager. d) On 9. Té1, Cb-d7; 10. Fé3, éxd4; 11. Fxd4, Té8; 12. Cd2, b6; 13. Cc4, Té6; 14. f3 (Short - Van Wijgerden, Amsterdam, 1982), qui semble supérieur à l'échange 9. dxé5, dxé5; 10. Fé3, Ch5!; 11. a5, Cf4; 12. Cd2; Fé6: 13. Cc4, Td8; 14. Dé1, Cd7, suite qui donne aux Noirs un jeu actif.

é) 10. Cxd4 était attendu. ya entraîner les Noirs dans un dangef) L'acceptation du sacrifice de pion reux tourbillon tactique; la sagesse re commandait d'entrer dans la variante 11..., Cb-d7; 12. Ff1.

g) Brusquement, l'énorme avantage au grand jour.

h) Une défense pen agréable, mais 25. Dg4+, Df4; 26. Dé6+, Fé5; 12..., d5 n'est pas moilleur : 13. C×64, dx64; 14. Cg5, T67; 15. C×f7!, T×f7; 16. T×64, Dd8; 17. Fç5!, D×d1+; 18. Txd1 avec un gain rapide. Sur 12... d5, la suite 13. Fxd51, cxd5; 14. Cxd5, Dd8; 15. Fxg7 est égale-

i) Et maintenant surgit l'engrenage dans lequel le R noir est irrésistible

j) Que faire? Si 16..., Dd?; 17. Cxf6, Rxf6; 18. Dh8+; si 16..., Dd8; 17. Dxf7+; si 16..., d5; 17. Cxf6, Rxf6; 18. Té1, Fé6; 19. Dh8+, R67; 20. Cg5! avec use attame imparable (selon le vainqueur, 20.... Df4; 21. Cx66, [x66; 22. Fd3, Df7; 23. Té3!).

k) Une pluie de sacrifices. k) Une pluie de sacrifices.

I) Si 17..., F×a1; 18. C×f7, g5;

19. Dh8+, Rg6; 20. Fd3+, R×f7; 21.
CgS+, R67; 22. D×h7+, Rd8;

23. Dg8+, R67; 24. Df7+, Rd8;

25. Df8+, Rd7; 25. Ff5 mar. Ou bien

17..., Dd7; 18. T61!, D×68; 19.
Cx68+et 20. Cç7 ou 18..., Ca6; 19.
C×68 Dx68; 20. T×68, Cç7; 21. T67,
Txc8; 22 Txf7+. Txc8;22.Txf7+.

m/ Menace mat en deux coups n) 19..., Fxg4 ne sauve rien comme l'indique Normantas : 20. hxg4, Fxa1 ; 21. g5+, Rh5; 22. Dxh7+, Rg4; 23. Rg2!, Rf5; 24. Dh3+, R64;

Dal; 23. Th8.

p) Superbe interception qui cède la qualité pour éliminer le défenseur des cases noires et renouveler le mat en g5. q) Ou 22..., Dd1+; 23. Rg2, Fxc4 (les Noirs out T et F en plus); 24. g5+, Rh5; 25. Df4, Dxf3+; 26. Rxf3!. Rh5; 25. Dr4, Dx13+; 20. Rx15;, Fd5+; 27. Rg3 suivi du mat ou bien 22... Tf8; 23. g5+, Rh5; 24. Fx66! (menace 25. Fg4 mat), Dd1+; 25. Rh2!!, Dxf3; 26. Fg4+, Rh4; 27. Fxf3, Txf6; 28. gxf6, Cg7; 29. Fg4 avec gain.

r) Si 24..., Df8; 25. Df4 et si 24..., C64; 25. Dg7. s) Qu 26..., Fxf5+; 27. Dxd6.

SOLUTION DE L'ÉTUDE Nº 1033 (A. Tchekhov. 1983. Memorial Platov) (A. Tchekhov. 1983. Memoriai Platov)
(Blancs: Ré2, Fé7, Cd1, Pb2, 22, b2, h3, Noirs: Rd4, Da5, Pa6, b5, d5, f5,)

1. Ff6+1, Ré4! (si 1..., Rc4; 2 b3+, Rc5; 3. b4+, Rxb4; 4. Fc3+ ou 3..., Dxb4; 4. Fé7+); 2. Cc3+, Rf4;

3. Cxd5+, Ré4; 4. Cc3+, Rf4; 5. a3t!, b4; 6. axb4, Da1;; 7. Rf2! zugzwang, a5; 8. b51 (et non 8. b3?, Da3), a4; 9. b6 et les Blancs gagment. ĖTUDE

F. RICHTER

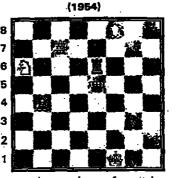

BLANCS (4) : Rf1, Tç7, Ff8, NOIRS (3): R65, T66, F64. Les Blancs jouent et gagnent. CLAUDE LEMOINE.

bridge

A PILE OU FACE

Début Pirot

Le déclarant crut qu'il avait perdu le tournoi quand il s'aperçut qu'il venait de chuter un contrat de Carreaux ou'il aurait pu gagner. Mais, à moins d'avoir une petite machine à calculer sur soi, il n'était pas si facile de trouver la ligne de jeu ga-

Durab Azmaiparachvili, sa seule partie perdue après 7. Fé3, Co6; 8. Dd2, 65;



Ann: S. don. Pers. vuln. Ouest Nord Swanson Woolsey Fox passe ISA passe 3 ◊ passe passe 4 🛇 passe

Ouest ayant attaque le Roi de Cœur, puis l'As de Cœur et le 3 de Cœur, comment Sud doit-il jouer pour gagner CINQ CARREAUX contre toute défense?

A la table, quand on ne voit pas les mains adverses, il semble que la ligne de jeu la plus normale soit d'affranchir les Trèfles. Le problème est donc d'essayer de se protéger contre une répartition défavorable des atouts et des Trèfles.

Ainsi, après avoir fait la Dame de Cœur (sur laquelle il jette un Pi-que), le déclarant tire l'As de Carreau et As Roi de Trèfle. Il remonte au mort grâce à la Dame de Carreau et constate à regret que les atouts ne sont pas 2-2. Il commence ensuite l'affranchissement des Trèfles en en coupant un avec le 6 de Carreau, rait eu aussi la ressource de couper puis il retourne au mort en coupant un Pique avec le 4 de Carreau, et il ligne de jeu soit moins bonne...

rejoue le quatrième Trèsse qu'il coupe avec son dernier atout (le 7 de Carreau). Il ne lui reste plus qu'à revenir au mort en coupant une deuxième fois Pique afin de réaliser le cinquième atout et le cinquième Trèfle affranchi. Au total onze levées sans même utiliser l'As de Pique qu'il faut d'ailleurs se garder de jouer car Est pourrait surcouper le mort au troisième tour à Pique.

Pourquoi le déclarant a-t-il chuté? Voici l'explication de son partenaire : « Eddie avait un problème difficile et... il décida de jouer les deux gros Carreaux du mort. Désormais il ne pouvait plus réussir son contrat... Si les atouts avaient été 2-2, il aurait pu gagner même avec les Trèfles 5-1, et il autrois Piques. Il n'est pas clair que se

Rappelons toutefois que la répartition 3-1 se produit dans 50 % des cas

L'INUTILE PARADE

Comment construire un problème de bridge? La formule la plus simple est sans doute celle de l'ancien champion du monde, le mathémati-cien Robert Lattès, qui, en modi-fiant une ou deux cartes dans une donne, obtient souvent d'excellents

problèmes. Ainsi c'est en analysant un coup public par Truscott dans le New Herald Tribune qu'il a abouti à ce joli problème.

Ouest attaque l'As, le Roi et la Dame de Carreau, comment Sud peut-il gagner QUATRE PIQUES contre toute défense?

**COURRIER DES LECTEURS** 

PHILIPPE BRUGNON.

« On m'affirme, écrit un lecteur, que la règle qui obligeait à annoncer au début du comp que l'on a 100 d'honneurs n'existe plus. Est-ce

Oui, cette règle, qui était une sur-vivance du whist, a été depuis longtemps supprimée, et dans l'encyclo-pédie « Bridge, connaissance et technique » (éd. Denoël), J. Le Dentu précise même qu'il y a intérêt nneurs sous silence jusqu'à la fin du coup « pour ne pas fournir cette indication à l'adversaire au cours du jeu ».

scrabble ® № 170

COMPTEZ VOS OUAILLES Suite de notre chronique nº 168 JOUEZ SANS DÉBOIRE du

Nous poursuivons l'étude des plu-riels sans singulier. FÉRALIES, fêtes en l'honneur des morts, est un mot curieusement absent du Robert, du Trésor,... et du Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse; cherchez les quatre anagrammes du mot = singulier >.

Autres pluriels latins et sinistres : GÉMONIES, escalier du mont Tournoi par paires de l'île-de-France say-les-Moulineaux Capitolin où l'on exposait les corps des suppliciés avant de les précipiter dans le Tibre, pluriel conforme à 19 juin l'étymologie gemoniae scalae, mar-ches des gémonies (une anagramme à trouver, qui figure dans l'additif de la F.F.Sc.) et LATOMIES, car-

| Nº  | TIRAGE         | SOLUTION    | RÉF.   | PTS     |
|-----|----------------|-------------|--------|---------|
| 1   | EGINOST        |             |        | _       |
| 2   | BILOPSZ        | GESTION     | H4     | 70      |
| 3   | AACRTVY        | SPOLIEZ     | 11 H   | 95      |
| 4   | ARTV+KQS       | CYAN(a)     | 10€    | 35      |
| 5   | Q+DFHUU?       | RIVETAS(b)  | 5E !   | 40      |
| 8   | DPH+EMRU       | CLUELKE)    | M 9    | 38      |
| 7   | DHM+AORU       | REFUS       | 6 D    | 36      |
| 8)  | OU+BEINU       | DIRHAM      | ) L 10 | 37      |
| 9   | <b>EEHINRU</b> | BINOME      | 15 H   | 27      |
| 10  | U+EIISSV       | HERNIE      | 6J     | 34      |
| 11  | E+ACDRTX       | SUIVIES     | 01     | 42      |
| 12  | CDGNOOT        | EXTRA       | 11 A   | 36      |
| 13  | DGOT+AEL       | CONGESTIONS | H1     | 42      |
| 14  | AEJUMT         | DELOGEAT    | A6     | 83      |
| 15  | LM+AAEEM       | JETAI       | 4A     | 43      |
| 16  | AA+ENPS?       | LEMME       | 38     | 28      |
| 17  | EFORTUW        | EPATAN(T)S  | [ C8   | 74      |
| 18  | EFORT+DL       | WUS         | 15 A   | 36      |
| 19  | LT+ABENU       | REFOND(c)   | M2     | 24 ± 10 |
| 20  | ALN+EXL        | BLEVET      | B2     | 27      |
| 21) | ELN            | KOLA        | ) 9G ] | 45      |
| 22  |                | NE          | 141    | 10      |

Total .....

nères de Syracuse qui servaient de prison (une anagramme du « singulier », une du pluriel).

LATRINES vient aussi d'un mot latin, mais qui est singulier (deux anagrammes en sept lettres). ÉPOISSES et MAROLLES ne sont pas des pluriels, mais des com-munes, l'une de la Côte-d'Or, l'autre du Nord, qui ont donné leur nom à des fromages.

Trouvez l'anagramme de POIS-SÉE et celle de MAROLLES (nous vous rappelons que l'autre graphie
MAROILLES est à rapprocher de
MARIOLLE et de RAMOLLIE).
Enfin les OUAILLES sont les brebis du Seigneur (latin ovis). Le pluriel semble indiquer que, Dieu soit loué!, il n'y a pas de brebis égaréc (à suivre).

NOTES

(a) Bleu-vert de synthèse (cf. CYANOSER et CYANU-RER). (b) SPART ou SPRAT, I 10.

្រាស់ ស្រាស់ ទៅក្រុមប្រ បាល់ ការស្រាស់ ការសេចក្រុ

(c) Solo Duguet-Dellac; RE-TIF, F 2, perd un point.

1) Dellac-Duguet 912. 2.
Hannuna-Muraciolle 896. Résultats finaux; idem.

\* Anagrammes des pluriels sans singulier : FERIALE FELERAI -FLAIREE ALIFERE – GOMI-NEE – MOLETAI MOLESTAI – RELIANT RALENTI – POE-SIES – SLALOMER.

M. CHARLEMAGNE.

\* Prière d'adresser toute correspondance concernant cette rubrique à M. Charlemagne, F.F.Sc., 96, bd Pereire, 75017 Paris.

### les grilles du week-end

#### **MOTS CROISÉS** Nº 263

Horizontalement

I. Ne sont pas bien lourds, et pourtant... - II. Temps de prières. Fait un pli. - III. Fait riche. Un banc bancai. - IV. Si elle était française, elle serait loin d'être huitième. Pour les premiers jours. - V. Co-loré. Couronné des sa naissance, puis par Huysmans. - VI. A rendre de droite à gauche. Donne un accord. Donne du temps. - VII. Très affectées. Dans un premier temps. -VIII. En équilibre. Déjà là. Pour ou'il soit brave, il ne suffit pas qu'il se batte, il faut gu'il batte. -IX. Multitude. C'est d'un certain goût. - X. Trop étendues.



#### Verticalement 1. Ce qu'on attend de lui, ce sont

des résultats. - 2. Cherche scientifiquement le bon résultat. - 3. Orthodoxes. On n'y va pas pour le tir aux pigeons. — 4. C'est un signe de succès. Vient de l'espace. — 5. Va vers l'espace. Bichonna. — 6. Exprimes. C'est un point de vue. — 7. Préposition. Sur le Corse. — 8. Comme la vérité au fond de son puits, Elle est là, phonétiquement. –

9. Fair un peu parler. Mit en pièces.

– 10. Manque d'aplomb. Dans la mélodie. – 11. Desserre l'étau. – Préposition. Manque de simpli-cité. – 13. Sartriens.

**SOLUTION DU Nº 262** 

I. Sélectionneur. — II. Aleph. Fluette. — III. Liguer. Empois. — IV. Amarres. Eéilp. — V. Mile. Cegr. Lee. — VI. Anisée. Robe. — VII. Les. Cloîtrent. — VIII. Echangea. Ie. – IX. Connu. Dressée. – X. Satisfaisants.

Verticalement

Salamalecs. - 2. Eliminé. Oa. - 3. Légalisent. - 4. Epurés. C.N.I. - 5. Cher. Echus. - 6. Recela. -7. If. Se. Onda. - 8. Ole. Grigri. -9. Numérotées. - 10. Nêpe. Brasa. - 11. Etoilée Sa. - 12. Utile. Niet.

 13. Respectées. FRANÇOIS DORLET.

### ANACROISÉS ®

Nº 263

Horizontalement

1. EEILPRU. - 2. AAKMNRS. 3. AAGGINNT. - 4. DGNOORU. 5. CEEILOS. - 6. CEEHILV. 7. ADENORU. - 8. EELLSUU. 9. EEGRRSV. - 10. CCELRS. 11. AEIINPRS (+ 1). - 12. EEILLORS (+ 1). - 13. CDEEIRT (+ 3)
- 14. DEEINRR. - 15. CEEHNT. 16. ACEFIRS (+ 1). 17. EEIMRSSSU (+ 1). Horizontalement

Verticalement

18. AEEINPR (+1). - 19. IN-NOSSU (+2). - 20. AAADFRY. -21. EERSSTV (+1). - 27 CDEEIIRR. - 23. AAEEINRSU. -24. EEEGLNRU. - 25. AEEILS (+1). - 26. CEEILRU (+1). -27. CEHIMOS. - 28. EEPRSSX. -

"Les anacroisés sont des mots croisés dont les définitions sont remplacées par les fettres de mots à trouver. Les chiffres qui suivent certains tirages correspondent au nembre d'antgrammes possibles, mais implaçables sur la grille. Comme au scrabble, on peut conjuguer. Tous les mots figurenc dans la première partie du Petit Larousse illustré de l'année. (Les nous propris per sout pas admis.)

29. AELNNU (+ 1). -30. ACEEORRT. - 31. ERSSTUU. -32. EERSSTU.

SOLUTION DU Nº 262

i. CIRHOSE (ROCHIERS). —
2. ROOTER (TORERO). —
3. ALOUATE, singe hurleur. — 4. DECRETE. — 5. SARMENT. — 6. INACTIF. — 7. BIAISER (BISERAI). —
8. EOLIENNE. — 9. NUITEES (ENSUITE). — 10. EMETINE. — 11. BARAQUAL — 12. MOUSME. — 13. RENITENT (INTENTER). —
14. TOUSSOTE. — 15. BIBINES. —
16. ESCAPADE.

17. CALIBRE (BERCAIL, CA-17. CALIBRE (BERCAIL, CA-BLIER). – 18. OMETTRE (EMOTTER). – 19. COTOIES. – 20. ROSAIRE. – 21. CLIMATS. – 22. ENEMAS, instrument d'olo-rhino (AMENES, EMANES). – 23. OTAIENT. – 24. SERFOUL. – 25. LINEAIRE (LAINIERE). – 26. DEBITEUR. – 27. RENIEE. – 28. HARNAIS. – 29. OCTANES (CANOTES TOSCANE). – 30 IN-(CANOTES, TOSCANE). - 30. IN-SINUAT. - 31 ANEANTI. - 32. OA-SIENNE. - 33. REPROCHE (POR-CHERE).

> MICHEL CHARLEMAGNE et MICHEL DUGUET. -

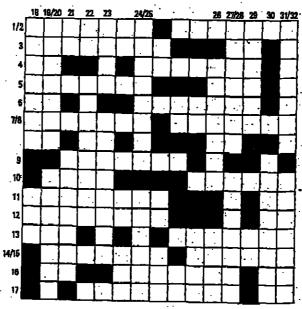

Monde

17<sup>(2)27 (7) 7</sup>

STATE OF THE STATE OF

A state of the sta

ALL STATES OF THE SECOND

First St. Transcription

STATES THE THE PARTY OF THE AME

Alle and the second of the second gram and the first page and a

23 2 13 10 12 1 19 2 E

Table 1 Commence of the Commen

SE TRACT CONT. TO THE JOB

(1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1

german en en en en

3257

gar 1.51 mater in the second ing pagagan pagagan panggan pa Panggan pangga grap per a large fait e

te di Paris I di ser la salti de la

giften Entrete 🗈 🗪

. ಆಚಿತ್ರಾಕರ್ಡ್ ಇಗಾಗಿ ಈ 😎

grand for the territoria

THE SECOND STATE OF THE PARTY.

grade to the control

e (C. \*\*-)

EX122777

enge spring to prefer

The second second

منفوا خوارات وجواواة . . general and a second

prepare to an analysis migergent ban diene. We 1572 2 March 115 8 . 991 ? \* degate to pater y e ಮಾರ್ಚರೀಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 4 19531541 av. . 14 ex normal of set also

aran antiques of large was cest in the bear and the first transferred Pure de banming ife geandraen in ferrimes in se 李郎山下身 多路米

istatoguett, a Dam e. g. Wellen Gueldenemit : Pelatingm 38 cetators in the state of th tilline eligians the ort THE REPORT OF A PARTY AND A PARTY OF THE PAR الرابية أبيا ليواد الفعيانية الفالقا 

ARTHUR MARKET 232 marrier of States on the States States to cartes pers

The series to the series

SNOITIE

quête de Roger de La

the structure on the state of t The franchi et ananta-The second of the second of th The State State Commence of the State of the Maries Den of Sees and a sees and a sees and a sees and a see and a sees and a sees and a see a Activities and the second of t Branca recular service THE PROPERTY OF THE PROPERTY O property and a second s the second at-And the second s

Control of the second The contract of the contract o lemple de Cézanne

Same Rener of the Re

Comment of the Commen Categories de la companya de la calegaria de l The second secon Ang De | Wighter & was as the Wal-The state of the s displaced by the party of the p Service to the service of the servic CONTRACTOR OF STREET

Carrier de Carrer

The Cart of the Ca

Ma 1916, Man 6, attacte.

Protection in the law to the law. Line statistics considers Mail regardonic to Commerce by

The St Hame is a series of the State of the

The second secon

Section of the part of the contract of the con

The transfer of the second of A STATE OF THE STA A POST OF THE PROPERTY OF THE coffic land to a summer of the partié no tablica de la facia de la com-ciación a piese bandene facia de la com-Richest Desayage indicato de la com-deriname anda de l'adente de la com-limate de la companione de la com-ciación de la companione de la com-limate de la francia de la com-limate de la com-

TOURISME

M: 1 ..

Notice

Sec. March

COURRIER DES LECTERS

• Martin and Laborator

Att and a second

1.70

1470

**ù ái**⊱.

🕶 Burtier ar :

Oc. c

b Bland ....

4- 1 FM94

Tet ( ) & '.

Section and a

Medina and a state

**麻疹用**:

in the state of

but the histories were the topic

Terrore Congruence de POSE

MARKELL & SC RAMMLIS:

field in Chattiff was bee

the training of the second second

historial de la partir

1. 第四级企业以一

ALTES IN

-17 17

dily be

Africa of soft become with a MARCALIS or use

A THE ALL CHAPTER, FRANCE

ن ي

### La folle revue

Les touristes vont au Lido, au Moulin-Rouge. Suivonsles aujourd'hui aux Folies-Bergère où ils cherchent - et trouvent - le gai Paris.

La grande façade art-déco yous toise avec hauteur dans cette petite rue Bergère d'où les Folies tirent leur nom. Dans le grand hall, le bar est toujours là, si l'on ne retrouve pas le tableau de Manet et son atmosphère. Le spectacle n'est qu'à 21 heures ; des visiteurs profitent d'une petite étape gastronomique autour d'un buffet vins et fromages blen français. Les visiteurs ? «Jeans» et shorts ont chassé les cocottes du promenoir. Pour 58 francs, il est un moyen économique de s'offrir une soirée typiquement

Que le spectacle commence ! Juste le temps d'échanger quelques petits boniours : les étrangers sont tous plus ou moins du même autocar ! La charge des cuivres et des tromoettes de l'orchestre tapi dans la fosse fait lever le rideau rouge.

Folies de Paris : treize lettres comme Folies-Bergère, on est superstitieux au music-hall. La revue joue sur la profusion, on ne lésine sur rien. Elle vous entraîne dans une succession de tableaux qui ont nécessité, dit la publicité. autant d'argent que d'efforts A tout instant, il se passe quelque chose sur la scène : c'est ca. le luxe. A regarder les visages salle est déjà gagnée.

Dans un pot-pourri d'airs archi-connus, c'est un tourbillon éblouissant de belles gambettes, de ceintures de bananes, de canotiers et de petits femmes nues. Hommages appuyés à la Belle Otéro, à Mistinguett, à Damia, à Chevalier, à ceux qui établirent ici leur nom et le renom de l'établissement. Même le grand Charlot, à ses débuts, est passé sur ces planches. Des kilomètres de rubans, des centaines de kilos de paillettes, et du strass et des plumes et encore et encore... A

rester des autruches. Tout cela monte et descend dans cent décors de cartes postales parfumées. Deux heures et

demie pour loucher sur des con. La salle s'échauffe, s'extasie à chaque grand écart, rythme des mains les figures effrénées et soupire aux élans érotiques des pas de deux. Mais ils attendent la descente de l'escalier. Ah ! la descente de l'escalier, le clin d'œil à l'avant-demière marche : «L'ai-je bien descendu?» Plus qu'une tradition c'est un art. Et peut-êtra retrouverez-vous le fantôme de Joséphine Baker, la bombe noire, dans le sourire étincelant de la grande Lisette Mali-

Rovaume de la femme éternelle et parisienne, les Folies célèbrent l'amour, toujours l'amour, les choristes le serinent à satiété sur des paroles de Pascal Sevran. Quand le public est composite à ce point, que peut-on dire d'autre que je t'aime, je t'adore ? L'amuseur polygiotte, pape de la soirée, a compris le problème il dit bonsoir dans toutes les langues, y compris le russe et le japonais, salué en écho par chaque pays aux quatre coins de l'assemblée, Maiheur à kri s'il oublie quelqu'un !

Ceux qui ont réservé ont la chance d'être aux premiers rangs. Ils ont droit aux faveurs de la vedette espagnole. Peutêtre même, Monsieur monterat-il sur scène pour esquisser, au final, un french-cancan hésitant sous les encouragements de la foule excitée...

En sortant de ce flot de lumières, de musiques et de cou-leurs, devant l'enthousiasme ému des spectateurs, on se dit qu'après tout, la France n'a nen à envier aux super shows américains. Cent ans après, la revue tient la rampe. Dans le tableau de Manet, c'est peut-être ce que reflète le sourire fané de la serveuse du bar des Folies-Bergère.

★ Folies-Bergère : • Folies de Paris •, prix des places 71 F à 215 F. Buffet vins et fromages de

#### **CINÉMA**

#### « ÉQUATEUR », de Serge Gainsbourg

#### Les Blancs malades de l'Afrique noire

Adèle aime sans doute Timar, à

sa façon, mais il refuse d'entrer dans le clan. La violence contenue de la

mise en scène trace la frontière entre

les deux communautés, fait sentir la

chaleur torride, la transpiration, re-

fuse l'exotisme de la nature au profit

d'un réalisme halluciné. Les corps

nus s'étreignent sous les mousti-

quaires. L'érotisme provocant, ani-mal, de Barbara Sukowa pousse

Francis Huster hors de ses composi-

tions habituelles toujours un peu af-

fectées. Fiévreux, possédé, les joues

mangées de barbe, les vêtements fripés, le regard perturbé par une frénésie intérieure, l'acteur arrache

de lui-même quelque chose qu'on n'avait jamais vu chez lui.

Gainsbourg passait pour un ci-

néaste amateur (obsessions portées

sur Jane Birkin dans son premier

long métrage, sacrifices esthétiques aux publicités de l'entracte). Equa-

teur prouve suffisamment le

contraire, jusque dans le travail de

la bande sonore, dont une mélopée

lancinante au cours d'un voyage en

**UNE MISE AU POINT** 

DE L'ARCHITECTE

**GUILLAUME GILLET** 

A la suite de notre article sui

Le Nouveau Siècle à Lille : un au-

ditorium en rodage», M. Guil-

laume Gillet, architecte, nous a

adressé la mise au point sulvante :

C'est moi qui suis l'architecte de l'ensemble ainsi dénommé, et donc

le constructeur de la saile dont il est

question. Les ouvrages réalisés à

l'intérieur de son volume par la mu-

nicipalité de Lille, suivant les plans

de M. Tourane, l'ont malheureuse

propos de ces travaux qui ont trahi

Au paragraphe des acousticien

« le professeur Kramer de la Phil-harmonique de Berlin et M. Lamo-

ral du Palais des Congrès de Paris »

il convient d'ajouter le nom des ar-

chitectes et certaines précisions : Hans Scharoun pour Berlin (con-

cours de 1956 et dix années de ré-

glages à ma connaissance), Malo, Guibout et... Guillaume Gillet pour

le Palais des Congrès à Paris, inau-guré en 1974 (avec corrections de M. Melzer, à la demande du direc-

teur de l'Orchestre de Paris, Daniel

ma conception.

★ Voir les films nouveaux.

MUSIQUE

JACQUES SICLIER.

culture

On s'était battu, au Festival de Cannes, pour assister à l'unique pro-jection d' Equateur, présenté, hors concours, dans la sélection officielle La personnalité de Gainsbourg attirait l'événement, un peu scandaleux (les scènes érotiques entre Francis Huster et Barbara Sukowa) comme l'aimant attire le fer. Les avis furent très partagés. D'autant que les festivaliers n'avaient pas tous, sous la main, le Coup de lune, roman de Simenon dont le film est l'adaptation.

Or, justement, le choix de ce roman par Gainsbourg est très important. On va pouvoir, à présent, s'en rendre compte. Le cinéaste y a tronvé - il l'avait d'ailleurs dit, mais qui l'avait entendu, à Cannes ? - un thème déjà traité par lui dans je t'aime moi non plus, sa dernière œuvre cinématographique : les rapports impossibles entre l'homme et la

d'un hôtel louche de Libreville, est la plus forte. Elle tient sous son emprise sexuelle Timar, jeune homme naïf venant au Gabon dans l'intention d'y faire fortune. Elle lui ment, se sert de lui, le détruit moralement parce qu'elle représente l'Afrique noire de l'époque coloniale, dont Timar, l'idéaliste, n'a pas su, pas voulu, jouer le jeu. Et, si l'intrigue de Simenon est déplacée des années 30 aux années 50 (un portrait du président Auriol dans un bureau officiel l'indique rapidement), Gainsbourg en a gardé le sens : les colons blancs du Gabon, même s'ils appartiennent à divers milieux, sont tous liés par une complicité tacite. La vérité sur l'assassinat d'un boy noir doit être étouffée. Aux trafics de l'administration française tous ces Blancs sont comme naturellement malades.

La passion charnelle de Timar pour Adèle est le piège tendu par le colonialisme. Comme Simenon, Gainsbourg décrit ce monde d'une façon critique mais à distance, avec des ellipses et selon le point de vue de Timar, qui ne comprend pas tout ce qui se passe, perd ses illusions et bien davantage. Willy Kurant, di-recteur de la photographie, donne l'éclairage fantasmatique de cet univers africain tandis que la caméra portée par Yann Le Masson en trace les limites, tourne autour des personnages prisonniers d'un mode de vie

#### **FESTIVALS**

#### Hédé et son théâtre

la mairie, avec son monument aux morts, ni la grand-rue, ni l'église, bien sûr, ni même les ruines du château. Un peu loin de Rennes, trop distant des plages. Même la route Rennes-Saint-Malo évîte le village : « Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à Hédé, en été, qu'un festi-

C'est une évidence pour cette lycéenne transformée en serveuse de la « cafette », c'est-à-dire la place la mairie tout bonnement devenue heu central de rencontre pour les spectateurs, les artistes et les habitants, par la scule grâce de tables et de bancs, d'un bar-restaurant improvisé et de l'amabilité des serveuses occasionnelles. Pour une bonne partie des Hédéens, qui assurent bénévole-ment la mise en place, la technique et l'intendance de ce Xe Festival, qui a vu passer, du 9 au 15 août, vingtcinq mille personnes, tout cela donne à la manifestation une « taille bumaine »

Ce n'était pourtant pas si facile pour Bernard Libault et Michel Estier, vemıs il y a plus de dix ans présenter Godot, avec pour loge une 2 CV, de gagner ce pari audacieux de l'animation et de la création en milieu rural. Ils sont pourtant parvenus à mettre sur pied une troupe. le Ballet-théâtre Libault-Estier dans ce Théâtre de poche de Hédé où ils ont monté de multiples spectacles de danse et de théâtre, de la Belle et la Bête aux Entretiens avec le bourreau, en passant par le Méde-cin malgré lui.

Cette année, ils proposent une comédie musicale pour enfants, l'Histoire des trois laveuses, une version très Walt Disney de la coexistence pacifique d'un canard, d'une oie, d'un cochon et d'un loup qui a le vertige. Les travaux réalisés à partir de ce spectacle par les élèves des écoles de la région et les réactions du jeune public montrent qu'ils ont trouvé le ton juste.

Ce dixième festival n'a pu se per mettre ni une grande création théâ-trale ni un ballet nouveau. Un projet sur le thème de l'Odyssée ne s'est pas réalisé faute de subvention du ment dénaturée, et j'ai protesté au-près de M. le Maire de Lille à ministère. C'est le cercle vicieux bien connu : un déficit passé entraîne un plan de redresse empêche la création d'un bailet l'année précédente et donc... pas de subvention à la création l'année d'après. Alors, Bernard Libault a repris,

Rien n'y manque : ni la place de de Hédé, sa chorégraphie sur des textes écrits par Aragon et Angèle Vannier, en souvenir de ces deux poètes récemment disparus. Une très bonne idée, tout près du château : les «gonflables» géants aux formes folles créés par Aerbag, sur lesquels rebondissent les enfants et les parents de 19 heures à 19 h 30.

Et, si la programmation musicale, qui se veut avant tout attractive, repose sur des valeurs comme le Golden Gate Ouartet ou l'ensemble Ars antica, Michel Estier et Bernard Libault ont demandé à des troupes et à des acteurs, souvent des amis déjà venus à Hédé, de montrer des spectacles non consacrés. Ainsi, Claude Legros, qu'il faudra déplacer du café-théâtre «Chez Solange» au chapiteau, étant donné l'afflux de spectateurs, ou l'excellent théâtre de la Mie de Pain, dont le Seance Friction, bourré de complexes et de phantasmes, est une merveille de comique corrosif et de jeux d'acteur bien construits.

Les rapports de pouvoir deviennent ici prétexte au déchaînement de très bons comédiens, dans une série de gags dignes du meilleur cinéma muet, avec, en prime, un château fort, le Cirque de Moscou et même Apocalypse Now. La création de Deux sous pour dépenser donne l'occasion à Françoise Darnell et à Michèle Pages de se promener avec chaleur et humour à travers les rêves et les délires de deux femmes de ménage d'un théâtre. Même si le spectacle demande à être rodé, la complicité des deux comédiennes fait plaisir à voir, et la scène improvisée de la lecture du journal leur a permis. l'autre soir, un dialogue irrésistible sur l'insémination artificielle

 Quel est le plus court chemin ne vie à l'autre? . Le théâtre, répond Françoise Darnell. C'est bien ce que l'on a vécu à Hédé, du 9 au

• ERRATUM. - Dans l'article

d'André Chastel intitulé « Des tré-

sors sur les routes », il aurait fallu

#### THIERRY BUANIC.

lire: • Des historiens universitaires ont cru bien faire en ironisant sur les douze *têtes* de saint Jean-Bantiste (et non - en inscrivant sur les douze itres -). Enfin, le nom de M™ Marie-Madeleine Gauthier a été indûment transformé en . Midans le cadre des ruines du château | chel Gauthin ».

### **EXPOSITIONS**

### La quête de Roger de La Fresnaye

(Suite de la première page) Il en rétière la structure en 1910 genre jusqu'à ses conséquences les dans l'Homme buvant et chantant, plus modernes annonçant un art Grasse que lui avait cédée le coutumais avec une souplesse des formes qui lai vient de l'art nouveau que lui ont enseigné Maurice Denis et Sérusier à l'académie Ranson. On décèle dans cette toile' comme dans la Femme aux chrysanthèmes sa ten-dance à la préciosité maniériste et baroque, manifestée tant dans son cubisme d'avant 1914 que dans son réalisme d'après 1918.

Avant de devenir le chantre des valeurs françaises, La Fresnaye montre pourtant une attirance pour les brumes germaniques du côté de Munich où il se rendit en 1908 au moment où y travaillaient les expressionnistes du Blane Reiter. Une peute excitation du pinceau et des cou leurs a marqué ses tableaux de 1910 comme la Forêt, l'Entrée du village, les Nus dans le paysage, dont le des-sin simplifié joue en contrepoint d'une conleur soutenue et violente.

#### L'exemple de Cézanne

En se cherchant, La Fresnaye fi-nit par trouver Cézanne, le peintre dont l'insistance pathétique à vouloir cerner les choses avec justesse le touche. Il adopte ses pommes sur coins de table ornée de fleurs, en quête d'une nouvelle manière de eindre des formes, dans une tentative qui se révèle presque contre na-ture lorsqu'on se rend à l'évidence one tout chez ce peintre, passe par la couleur, la matière, leur transpa-

L'exemple cézannien lui enseigne le travail de la brosse qui structure la conleur, lui donne un aspect ar-chitectural solidement bâti (Nu debout) qui le conduira par la suite au cubisme. Mais, auparavant, la pein-ture de La Fresnaye passe par une voie que peu d'autres ont explorée. voie que peu d'autres ont explorée. Les massives silhouettes du Cuirassier (inspiré du Cuirassier blessé de Géricault) et Jeanne d'Arc font une soudaine irruption dans la peinture de La Fresnaye en 1911-1912. Il est sur un terrain qui lui est cher : l'héroisme. Sur le plan formel, ses volumes simplifiés et durcis en quasicylindres ont une étonnante parenté avec le traitement en « tubes » du Léger d'après 1914. Mais contrairement à ce dernier, qui en conduira lenouveau il v a toniours chez La Fresnaye une référence à la tradition classique, même si son classicisme comporte immanquablement une pe-tite distorsion.

Ayant peu vécu, et comme s'il le pressentait, La Fresnaye ne creuse pas longtemps ses trouvailles. A peine formulées, il change de chenin, guidé par le plaisir de peindre. peindre d'abord des paysages à la Cézanne du côté de La Fertésous-Jouarre en 1911. Ils rappellent beaucoup, cheminée d'usine comprise, les paysages précubistes à l'Estaque et ailleurs de Picasso et de Braque. Ses Théières de 1912, dont les anses ornementent l'espace frac-tionné de courbes, entrent franchement dans la catégorie cubiste. Mais pour La Fresnaye, une fois la pers-pective traditionnelle mise en question, s'impose l'esthétique des plans recométriques. Ses natures mortes, qui n'ont jamais évoqué l'atmophère des cafés des premiers bistes, vont d'emblée aux grandes compositions hérosques, de la Conquête de l'air, du 14 juillet, des Rameurs, tous de 1913, année durant laquelle s'affirme le style typi-que de La Fresnaye que la postérité a retenu proche du groupe des pein-tres de la Section d'or avec les frères Duchamp-Villon, Gleizes, Léger...

### Les maîtres consultés

Mais regardons la Conquête de l'air : des amis discutent autour d'une table en plein air au bord de l'eau du côté de Triel, où Nieuport. structeur d'avions, avait ses ateliers. Interrogeant la réalité moderne, La Fresnaye ne manquait ja-mais de « consulter les maltres », selon son mot, le maître caché étant, cette fois, le Cézanne des Joueurs de cartes... qui avait lui-même re-gardé un tableau de Le Nain... Son maître le plus évident était le vivant Robert Delaunay, chantre du mo-dernisme avec ses *Tour Eiffel* et ses Footballeurs de Cardiff. Tout se retrouvera par la suite dans les gras empâtements des Footballeurs de l'intuition de La Fresnaye sur la stylisation géométrique de la réalité.

rier Poiret, il ne p petites choses et d'un réalisme confiné, raffiné, un rien assombri. Lorsque la vie le fuit, La Fresnaye revient au réel le plus littéral. Choses et gens prennent du volume, la ligne du dessin trace de baroques arabesques : le Portrait de Gampert son fidèle ami, tout en lignes souples, détaillé, la Roumaine, mystérieuse... Le plein air n'est que la vie à la campagne avec son Bouvier, chez qui se mêlent • brutalisme » et finesse des formes. Le Poète, le Portrait de Guynemer en aviatent casqué de cuir, sont empreints d'une langueur qui convenait asez à Cocteau, ce dernier lançant son mani-feste sur le « retour à l'ordre », à la figuration du monde dans une esthétique réaliste, après deux décennies de démontage des formes, depuis les cubistes, l'abstraction et, pour finir,

l'agitation anti-art des dadaistes.

Sans participer aux mouvements parisiens, La Fresnaye se laissait al-ler à l'authenticité de ses sentiments. Rien ne l'occupa plus, vers 1920, que sa rêverie sur un thème nouveau, chez lui, celui des Palefre-niers. Ils n'ont pas la rusticité du Bouvier ni le modernisme d'affiche de la crâne figure de Guynemer. Ils semblent, dans ces petites aquarelles silencieuses, des statues romaines, toujours par couples près de leurs chevaux célébrant la musculature de jeunes éphèbes décadents, dans villes d'Italie en sommeil. Inatendue est la rencontre de La Fresnaye avec De Chirico. Sans crier gare, il reprit sa thématique des villes métaphysiques avec leurs tours, leurs bannières, leurs arcades et leurs fenêtres closes, idées emprantées aux philosophes romantiques allemands par l'Italien, qui avait passé sa jeunesse à Munich... A la fin, Roger de La Fresnaye était, via De Chirico, revenu à la méta physique germanique qui, à ses dé-

buts, avait seconé sa peinture. JACQUES MICHEL.

r Roger de La Fresnaye au musée de l'Annonciade de Saint-Tropez, Cata-logue par Eric Hilde, Bernard Dorival, Philippe Chabert, Christian Derouet, Jusqu'au 19 septembre. Barenbolm, qui a fini par se réfugier dans la Salle Pleyel conçue par l'in-génieur Gustave Lyon en 1926, et récemment revue et corrigée par MM. Melzer et Armagnac après un L'acoustique des spécialistes n'a pas fini de faire parler d'elle, à défaut de se faire toujours bien enten-■ Le parolier Ira Gershwin, frère et collaborateur de George Gershwin, est mort, le 17 août, à Beverly-Hills (Cali-fornie). Il était âgé de quatre-vingt-six aux. Il avait écrit les paroles de Porgy and Bess et de Of Thee I Sing, signé les chansons de nombreuses pièces et de





ijou : c'est <u>(RRÉSISTIBLE).</u> *LE FI*G

u.g.C. Normandie v.o.\* - Publicis Champs-Élysées v.o.\* - u.g.C. DANTON V.O.\* - PUBLICIS ST,-GERMAIN V.O.\* - U.G.C. MONTPARNASSE V.O.\* PARAMOUNT MONTPARNASSE V.F.\* - CINÉBEAUBOURG LES HALLES V.O.\* le grand rex v.f.\* - Paramount opéra v.f.\* - u.g.c. opéra v.f.\* PARAMOUNT ORLÉANS V.F. - U.G.C. GOBELINS V.F. > PARAMOUNT GALAXE V.F." - U.G.C. CONVENTION V.F." - PARAMOUNT MAILLOT V.F.\* - WEPLER V.F.\* - U.G.C. GARE DE LYON V.F.\* - 3 SECRETAN v.f. • - Passy v.f. • - Flanades Sarcelles - Artel Créteil - Artel Nogent artel Marine la vallée - artel rosny - parinor aulnay - carrefour PANTIN - MÉLIÈS MONTREUIL - 4 PERRAY STE.-GENEVIÈVE - BUXI VAL D'YERES PARAMOUNT LA VARENNE - GAUMONT EVRY - GAUMONT QUEST-BOULOGNE ABC SARTROUVILLE - 4 TEMPS LA DÉFENSE V.F.\* - ULIS-ORSAY CLUB COLOMBES - ALPHA ARGENTEUIL - FRANÇAIS ENGHIEN V.F.4 ROBESPIERRE VITRY - CALYPSO - VIRY-CHATILLON - ARCEL CORBEIL

DOMINO MANTES - MAJESTIC MEAUX - PALACE CONFLANS \* SALLES ÉQUIPÉES EN X DOLBY STERED





### **SPECTACLES**

# théâtre

ANTOINE (208-77-71), 20 h 30 : Coup ASTELLE-THEATRE (238-35-53). ATELIER (606-49-24), 21 h : le Neveu

COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES (720-08-24), 20 h 45 :

Pauvre France.
COMÉDIE-CAUMARTIN (742-43-41), 21 h : Reviens dormir à l'Ély-DAUNOU (261-69-14), 21 h : Un

ESPACE-GAITÉ (327-13-54), 20 h 30 : la Bonn'femme aux camé-

ESPACE - MARAIS (271-10-19), 15 h et 20 h 30 : le Mariage de Fi-garo ; 22 h 30 : les Contes libertins de La Fontaine.

FONTAINE (874-74-40), 20 h 30 : La GALERIE 55 (326-63-51), 21 h : Play

it again, Sam (en anglais).

HUCHETTE (326-38-99), 19 h 30:
la Cantatrice chauve; 20 h 30: la

LUCERNAIRE (544-57-34). I : 18 h 30 : le Pain an : 20 h 30 : les Mystères du confessionnal; II : 20 h 15 : Six heures au plus tard;

22 h 15 : L'esprit qui vole. MADELEINE (265-07-09), 20 h 45: MARIGNY (225-20-74), 21 h: la

MICHODIÈRE (742-95-22), 20 h 30 : le Vison voyage NOUVEAUTÉS (770-52-76), 20 h 30 :

(297-59-81), PALAIS-ROYAL 20 h 45 : la Fille sur la banquette ar-rière.

POTINIÈRE (261-44-16), 20 h 45 : Il signor Fagotto. THEATRE D'EDGAR (322-11-02),

20 h 15 ; les Babas cadres ; 22 h : Nous, on fait où on nous dit de faire. THÉATRE A BOURVIL (373-47-84), 21 h : les Dames de fer ; 22 h : Y'en a marr... ez vous ? TRISTAN BERNARD (522-08-40),

21 h : les Dix Petits Nègres. VARIETES (233-09-92), 20 h 30 :

#### Les cafés-théâtres

BLANCS-MANTEAUX (887-15-84) I : 20 h 15; Areuh = MC2; 21 h 30 : les Démones Loulou; 22 h 30 : les Sacrés Monstres; II : 20 h 15 : les Catts; 21 h 30 : Qui a tué Betty Grandt?; 22 h 30 : Version originale. CAFÉ DE LA GARE (278-52-51),

CAFÉ D'EDGAR (322-11-02), I 20 h 15: Tiens wollk deux boudins; 21 h 30: Mangeuses d'hommes. 22 h 30: L'amour, c'est comme un bateau blanc ; II : 20 h 15 : Les blaireaux sont fatigués ;

22 h 30 : Slips et sentiments. COMÉDIE ITALIENNE (320-85-11), 20 h 15 : Dien m'tripote ; 21 h 30 : Un vautour sur mon balcon ; 22 h 30 : Fais

LES LUCIOLES (526-51-64), 20 h 15 :

Roman-photo pour bonniches en délire; 21 h 30 : R. Bernadac. LE PETIT CASINO (278-36-50), 21 h : J'viens nour l'annor

dez à la prochaine ?

21 h : Vous desc

SPLENDID SAINT-MARTIN (208-21-93). 20 h 30 : Ate... love you; 22 h : LE TINTAMARRE (887-33-82), 20 h 15, 24 h: Phèdre; 21 h 30: Apocalypse Na. THÉATRE DE DIX HEURES (606-07-48), 20 h: Sammy; 21 h 30: l'Infini

#### VIEILLE GRILLE (707-60-93), 21 h :

Les chansonniers

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-44-45), 21 h : François, j'ai mai à mes

#### La danse

MAIRIE DU IV (278-60-56), 21 heures : les Ballets historiques du Marais. ESCALIER D'OR (523-15-10), 19 h: M. Moutillet, L. Guillemette, Y. Mi-chaud; 22 h: J. West, L. Guillemette,

#### Le music-hall

ALCAZAR (329-02-20), 22 h 30 : CRAZY HORSE SALOON (727-32-32). 21 h 25 et 23 h 45; 20 h 20, 22 h 30 et 0 h 50.

ÉLÉPHANT BLANC (562-05-67), 21 h : Frissons d'Hawaii. ÉLÉPHANT BLEU (359-58-64). 22 h 30 : Tabiti

ELYSEE-MONTMARTRE (252-25-15), 21 h : Moutmartre Folic. FOLIES - BERGÈRE (246-77-11). TOUR EIFFEL (550-34-56), 21 h : On

TROTTOIRS DE BUENOS-AIRES (260-44-41), 22 h 15 : J.-C. Cartasco, W. Rios, C. Perez.

#### Les concerts

LUCERNAIRE, 19 h 45; J.-L. Tupin, STE-CHAPELLE 18 h 30 et 20 h 30 : Ars antiqua de Paris.

#### Jazz, pop, rock, folk

CAVEAU DE LA HUCHETTE (326-65-05), 21 h 30 : G. Collier's London Alistars. CHAPELLE DES LOMBARDS (357-24-24), 22 h 30 : Pedro Wognin. LUCERNAIRE (544-57-34), 22 h 15 :

François Allysse Group.
PETTT OPPORTUN (236-01-36), 23 h: C. Baker, N. Stilo, M. Graillier, R. Del Fra. LA RESSERRE AUX DIABLES (272-

01-73), 22 h: René Urtreger, Mis SLOW CLUB (233-84-30), 21 h 30 :

#### Les festivals

XVIII FESTIVAL ESTIVAL

STATION AUBER (R.E.R.), 16 h 30 D. Comtois-Cahen, L. Comtois (Frescobaldi, Purcell, Rameau...).

RENCONTRES THEATRALES DU CARREAU DU TEMPLE (274-46-42) 20 h 15 : la Folle Envie ; 20 h 45 : Fastes d'enfer : 22 h : Robinson Crusoé and

#### En région parisienne

SENTIER DES HALLES (236-37-27), LA DEFENSE (979-00-15), 21 h 30 : Mu-FONTAINEBLEAU, château (422-26-21): Musique de chambre, 18 h: Ch. Whittlesey, Ed. Brunner, H. Beyerle, R. Staege, E. Sebestyen, K. Iwasaki, N. Beedie, R. Levin (Bartok, Brahms, SCEAUX, Orangerie (660-07-79), 21 h:

## cinéma

#### La Cinémathèque

CHAILLOT (704-24-24) 15 h. Classiques du cinéma-films d'anteur, films rares: la Porteuse de pain, de M. Cloche; 19 h. El Cochecito, de M. Ferreri; 21 h. Feux dans la plaine, de K. Ichikawa.

BEAUBOURG (278-35-57)

15 h. Classiques du cinéma-films d'auteurs, films rares : le Voleur de pêches, de V. Radev ; 17 h, Rétrospective Klaus Wildenhahn : 498 3rd Avenue ; 19 h, Carte blanche à la cinémathèque du Luzembourg : Railroaded, de

#### Les exclusivités

BOUT DE SOUFFLE MADE IN U.S.A. (A., v.o.): Ciné-Beaubourg, 3<sup>a</sup> (271-52-36): Normandie, 8<sup>a</sup> (359-41-18); v.f.: Rotonde, 6<sup>a</sup> (633-08-22). L'ANNEE DE TOUS LES DANGERS (Aust., v.o.): St-Germain Village, 5-(633-63-20); Marbeuf, 8- (225-18-45); Parnassiens, 14- (320-30-19).

L'ARGENT (Fr.) : Quintette, 5 (633-LES AVENTURES DE PANDA (Jap., v.f.) : Templiers, 3 (272-94-56)

LES AVENTURES SEXUELLES DE ET. L'EXTRA-TERRESTRE (A., v.L) : NERON ET POPPEE (IL. v.f.) (\*\*): Paramount Montparnesse, 14 (329-

LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.f.) : Trois Hauss-mann. 9 (770-47-55). LA BELLE CAPTIVE (Fr.) : Doulert CARBONE 14, LE FILM (Fr.) : Le Ma-

rais (H.sp.), 4 (278-47-86). CHICANOS STORY (Mex., v.a.) : Escu-LE CHOIX DE SOPHIE (A., v.o.): Cinoche & (633-10-82); U.G.C. Biarritz, 8: (723-69-23); v.f.: U.G.C. Opéra, 2:

(261-50-32),

LE CERCLE DES PASSIONS (IL., v.o.) : Lucernaire, 6 (544-57-34). COUP DE FOUDRE (Fr.) : Colisée. 8-

DANS LA VILLE BLANCHE (sui.): 14-Juillet Parnasse, 6<sup>e</sup> (326-58-00); St-Ambroise, 11<sup>e</sup> (700-89-16).

DARK CRYSTAL (A., v.f.): Paramount Opéra, 9 (742-56-31).

DIEU ME SAVONNE (Bots., v.o.):
Quintette, 5 (639-79-38); Marignan, 8
(359-92-82); v.f.: Impérial Pathé, 2
(742-72-52); Montparnasse Pathé, 14

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TETE (Bots., A., v.o.) : Forum, 1\* (297-53-74) : Quintette, 5\* (633-79-38) : Ma-rignan, 8\* (359-92-82) ; v.f. : Français, 9\* 

DIVA (Fr.) : Movies, 1= (260-43-99); Panthéon, 5= (354-15-04); Marbeul, 8= (225-18-45). ENIGMA (Fr.): U.G.C. Odéon, 6 (325-

71-08); U.G.C. Montparnasse, 6 (544-14-27); U.G.C. Biarritz, 8 (723-69-23); U.G.C. Boulevards, 9

menn, 9\* (770-47-55). Trois Hausmann, 9 (10-41-33).

L'ETE MEURTRIER (Fr.): Quintette, 5 (633-79-38): George-V, 9 (562-41-46);

Ambassade, 9 (359-19-08): Français, 9 (770-33-88): Maxéville, 9 (770-72-86); Nation, 12 (343-04-67); Montparnasse-Bienvenüe, 14 (544 25-02) ; Grand Pavois, 15 (554-46-85). AITS DIVERS (Fr.) : St-André-des-Arts, 6 (326-48-18) : Parmas-siens, 14 (320-30-19). FAITS

FANNY ET ALEXANDRE (Su Olympic Luxembours, 6: (633-97-77). LA FEMME DU CHEF DE GARE (All., v.o.) : 14-Juillet Parnasse, 6º (326-58-00).

l'ensemble des programmes ou des salles «LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES» 281-26-28+ (de 11 heures à 21 heures.

#### Vendredi 19 août

sauf les dimanches et jours fériés)

Pour tous renseignements concernant

FLICS DE CHOC (\*): Pathé-Clichy, 8\* (522-46-01).
FRAGMENTS POUR UN DISCOURS

THEATRAL - VITEZ - LE CONSERVATOIRE (Fr.): Studio-Bertrand, 7a (783-64-66). Bertrand, 7 (783-64-06).

FURYO (Jap., v.a.): Gaumont Halles, 1 (297-49-70): Paramount Odéon, 6 (325-59-83): Ambassade, 8 (359-19-08): 14-Juillet Bastille, 11 (357-90-81): v.f.: U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32); Miramar, 14 (320-89-52).

50-32); Miramar, 14 (320-39-32).

GALJIN (Bre., v.o.): Denfert (H.sp.), 14 (321-41-01); Châtelet Victoria (H.sp.), 14 (508-94-14).

GANDHI (Bri., v.o.): Cluny Palsce, 54 (354-07-76); Elysées Lincoln, 84 (359-36-14); v.f.: Capri, 25 (508-11-69).

HISTORIE DE PIERRA (Franco-lt., v.o.) (\*): Noctambules, 5\* (354-42-34). L'HOMME BLESSE (Fr.) (\*): Berlitz. 2 (742-60-33). L'HOMME DE LA RIVIÈRE D'AR-

GENT (Aus., v.o.): Escurial Panorama, 13\* (707-28-04). IRON MASTER, LA GUERRE DU FER (Franco-It., v.f.) : Rex, 2 (236-83-93). (Franco-it, vI.); Ret., 2 (236-83-93); JOY (Fr.) (\*\*): Rex., 2\* (286-83-93); U.G.C. Odéon, 6\* (325-71-08); U.G.C. Montparnasse, 6\* (633-08-22); U.G.C. Normandie, 8\* (359-41-18); U.G.C. Boulevards, 9\* (246-66-44); U.G.C. Gare de Lyon, 12\* (323-01-59); U.G.C. Gobelins, 13\* (336-23-44); U.G.C. Convention, 15\* (828-20-64); Pathé Ci-chy, 18\* (522-46-01); Tourelles, 20\* (364-51-98).

(364-51-98).

LE JUSTICIER DE MINUIT (A., v.o.)

(\*\*): 7\* Art Beaubourg, 4\* (278-34-15); Ermitage, 8\* (359-15-71); v.L.:

Rotonde, 6\* (633-08-22); U.G.C. Boulovards, 9\* (246-66-44); U.G.C. Gobelius, 13\* (336-23-44).

137 (336-234).

LUDWIG-VISCONTI (IL., v.o.): Olympic Saint-Germain, 6\* (222-87-23); Pagode, 7\* (705-12-15); Olympic-Balzac, 8\* (566-10-60): Parnassiem, 14\* (329-83-11); Kinopanerama, 15\* (306-50-50). LA LUNE DANS LE CANIVEAU (Fr.): Epés de Bois, 5 (337-57-47). LA MATIQUETTE (Fr.) : Olympic, 14

LA MÉMOIRE (Egyp., v.o.): Studio des Ursulines, 5: (354-39-19). LE MONDE SELON GARP (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3 (271-52-36).

LA MONTAGNE MAGIQUE (AIL,

## v.o.) : Forum Orient Express, 1" (233-63-65) ; Saint-Germain Studio, 5" (633-

LES FILMS

NOUVEAUX DEBOUT LES CRABES, LA MER Paramounat-Bastille, 12° (343-79-17); Paramount-Gobelins, 13° (707-12-28); Paramount-Montparnasse, 14° (329-90-10); Paramount-Orléans, 14° (540-45-91); Convention Saint-Charles, 15° (579-33-00); Paramount-Maillot, 17° (758-24-24); Paramount-Montmattre, 18° (606-34-25).

ÉQUATEUR (\*), film français de Serge Gainsbourg : Gaumont-Halles, 1\* (297-49-70) ; Berlitz, 2\* (742-60-33) : Hannefenille, 6\* (633-79-38) : Coliste, 3\* (359-29-46) ; Maxterille, 9\* (770-72-86) ; Nations, 12\* (343-04-67) : Faunette 134 Maxerine, 9° (7/0-12-86); Nathods, 12° (343-04-67); Fauvette, 13° (331-60-74); Miramar, 14° (320-89-52); Gaumont-Sad, 14° (327-84-50); Olympic, 14° (542-67-42); Convention St-Charles, 15° (579-33-00); Lumière, 9° (246-49-07); Clichy-Pathé, 18° (522-46-01).

Clichy-Pathé, 18\* (522-46-01).

FANNY HILL (\*\*), libra américain de Jerry O'Hara (v.o.): U.G.C. Odéon, 6\* (325-71-08); Biarritz, 8\* (723-69-23); (v.f.): Forum Orient-Express, 1\*\* (233-63-65); Rex. 2\* (236-83-93); Rio-Opéra, 2\*\* (742-82-54); U.G.C. Opéra, 2\*\* (261-50-32); U.G.C. Montparassac, 6\*\* (544-14-27); U.G.C. Gare de Lyon, 12\*\* (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13\*\* (336-23-44); Mistral, 14\*\* (539-52-43); U.G.C. Convention, 15\*\* (828-20-64); Murat, 16\*\* (651-3-20-64); Murat, 164 (651-

99-75); Images, 18 (522-47-94); Secrétan, 19 (241-77-99). PORKY'S IL film américain de Bob \*\*POREX'S II, lilm americain de Boo Clark (v.o.): Forum, 1° (297-53-74); Qaintette, 5° (633-79-38); Marignan, 8° (359-92-82); (v.f.): St-Lazare Pasquier, 8° (387-35-43); Français, 9° (770-33-88); Maxé-ville, 9° (770-72-86); Fauvette, 13° (731-67). Montagnasses Dathé (331-60-74); Montpurnesse-Pathé, 14 (539-52-43); Nation, 12 (343-04-67); Mistral, 14 (539-52-43); Murat, 16 (651-99-75); Images,

18: (522-47-94). TONNERRE DE FEU, film améri-ONVERREE IN FEL. 1mm ameri-eain de John Badham (v.o.): Ciné-Beaubourg, 3º (271-42-75); U.G.C. Danton, 6º (329-42-62); Publicis Sc-Germain, 6º (222-72-80); Nor-mandie, 8º (359-41-18); Publicis mandie, 3º (339-41-18); Publicis Champs-Élysées, 8º (720-76-23); (v.f.); Rex, 2º (236-83-93); U.G.C. Opéra, 2º (261-50-32); U.G.C. Montparnasse, 6º (544-14-27); Paramouni-Opéra, 9º (742-56-31); U.G.C. Gare de Lyón, 12º (343-01-59); Paramouni-Gobolius, 13º (707-12-28); Paramouni-Golaxie, 13º (580-12-03). Galaxie, 13' (580-18-03) Paramount-Montparnasse, 14 (329-90-10): Paramount-Orleans, 14 (540-45-91); U.G.C. Coav 15 (828-20-64); Passy, 16 (288-62-34); Paramount-Maillot, 17 62-34): Paramount-Maillot, 17-(758-24-24); Wepler, 18- (522-46-01); Secrétan, 19- (241-77-99).

63-20); Gaumout Champs-Elysées, 8-(359-04-67); Parmassiens, 14- (329-83-11); v.f.: Saint-Lazare Pasquier, 8-(387-35-43); Athéna, 12- (343-07-48); Gaumont Convention, 15- (828-42-27). MONTY PYTHON, LE SENS DE LA

NTUNIX PYTHUN, LE SERS DE LA VIE (A., v.o.): Forum, le (297-53-74); Impérial, 2: (742-72-52); Hautefeuille, 6: (633-79-38); Marignan, 8: (359-92-82); 14-Juillet Beaugrenelle, 15: (575-79-79). LE MUR (Franco-Turc, v.o.) (\*): 14 Juil-let Bastille 11: (357-90-81).

NEWSFRONT (Aust.) : Saint-André-des-Arts (H. sp.), 6 (326-48-18). NOUS ÉTIONS TOUS DES NOMS D'ARBRE (Fr.) : Marais, 4 (278-

OFFICIER ET GENTLEMAN (A., v.a.): Marbert, 8: (225-18-45).

(ETL POUR (ETL (A., v.o.): Paramount City Triomphe, 8: (562-45-76); v.f.: Paramount Opéra, 9: (742-56-31); Maxéville, 9: (770-72-86); Paramount Mont-

vine, > (7/6/2-86); Paramount Moni-parnesse, 14 (329-90-10). OU EST PASSE MON IDOLE? (A., v.o.): U.G.C. Danton, 6 (329-42-62); U.G.C. Biarritz, 8 (723-69-23). LA PALOMBIÈRE (Fr.) : Saint-André-des-Arts, 6 (326-48-18). André-des-Arts, 6º (326-48-18).

PATEICIA (Ant., v.o.) (\*\*\*): Ciné Beaubourg, 3º (271-42-75); U.G.C. Danton, 6º (329-42-62); U.G.C. Rotonde, 6º (633-08-22); Ermitage, 8º (359-15-71); v.f.: U.G.C. Opéra, 2º (261-50-32); U.G.C. Boulevards, 9º (246-66-44); Paramount Bastille, 12º (343-79-17); Paramount Galaxie, 13º (580-18-03); Convention Saint-Charles, 15º (579-33-00); Murat, 16º (651-99-75); Pathé Clicby, 18º (522-46-01); Secrétan, 19º (241-77-99).

PAULINE A LA PLAGE (Fr.) : Cinoche 6 (633-10-82). LES PRÉDATEURS (Brit., v.o.) (\*) : ES FREDATEORS (Srt., vo.). (\*): Forum Crient Express, 1º (297-53-74); Saint-Michel, 5º (326-79-17); Marignan, 8º (359-92-22); v.f.: Impérial Pathé, 2º (742-72-52); Montparnasse Pathé, 14º (320-12-06).

(337-12-05).

PSYCHOSE H (A., v.o.) (\*): Gammont Halles, 1\* (297-49-70); Epte de Bois, 5\* (337-57-47); v.f.: Français, 1\* (770-33-88); Montparnos, 14\* (327-52-37).

LE ROI DES SENGES (Chinois, v.f.):

Marais, 4 (278-47-86). STELLA (Fr.): Berlitz, 2 (742-60-33); Richolieu, 2 (233-56-70); Bretagne, 6 (222-57-97); Colinde, 3 (359-29-46).

SUPERMAN III (A., v.o., v.f.): Forum, le (297-53-74); v.o.: Cluny Palace, 5-(354-07-76): Hautefeuille, 6- (633-79-38); Ambassade, 8- (359-19-08); George-V. 8 (562-41-46); Parnassiens, 14 (329-83-11); 14-fuillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79); v.f.: Berlitz, 2 (742-60-33); Richelieu, 2 (233-56-70); Bretzgne, 6 (222-57-97); Athéna, 12 (343-07-48); Fanvette, 13 (331-60-74); Gaumont Sud, 14 (327-84-50); Gau-Gaumont Convention, 15" (828-42-27); Victor-Hugo, 16" (727-49-75); Pathé Clichy, 18e (522-46-01); Gaumont Gambetta, 20" (636-10-96).

LE TRÉSOR DES QUATRE COU-RONNES (A., relief, v.o.): Ermitage, & (359-15-71); v.f.: Rez., 2- (236-83-93). TOOTSIE (A., v.o.): Chary Ecoles, 5-(354-20-12); Marbenf, 8- (225-18-45); v.f.: U.G.C. Opéra, 2- (261-50-32).

LA TRAVIATA (It., v.o.): Vendôme, 2\* (742-97-52); Monte-Carlo, 8\* (225-09-831

LA TRILOGIE D'APU (Ind., va.) : 14-Juillet Racine (2º partie), 6º (326-19-68); 14-Juillet Parnasse (1º partie)

A ULTIMA CENA (Caba, v.o.) : (H.sp.) : Deafert, 14 (321-41-01); (H.sp.) : Chitelet Victoria, 1 (508-94-14). UN FLIC AUX TROUSSES (A. v.a.): Paramount City Triomphe, 8 (562-45-76); v.f.: Paramount Opera, 9 (742-56-31).

LA VALSE DES PANTINS (A., v.o.) : Studio de La Harpe, 5º (634-25-52).
VICTOR, VICTORIA (A., v.a.): Saint-LA VIE EST UN ROMAN (Fr.) : Studio

VIVEMENT DIMANCHE (Fr.) : Gaumont Halles, 1" (297,49-70); Richelieu, 2" (233-56-70); Studio de La Harpe, 5" (634-25-52); Hautefeuille, 6e (633-79-38); La Pagode, 7" (705-12-15); Marignan, 8" (359-92-82); Lincoln, 8" (359-36-14); Saint-Lazare Pasquier, 8" 30-19; SHIRT-LEZEIT FRAUGUET, 0-(387-35-43); Français, 9- (770-33-88); Nation, 12- (343-04-67); Montparmasse Pathé, 14- (320-12-06); Mistral, 14-(539-52-43); P.L.M. Saint-lacques, 14-6-60-62-49); 14- Initise Resugges, 18-(589-68-42); 14-Juillet Beaugrenelle, 15-(575-79-79); Mayfair Pathé, 16 (525-27-06); Gaumont Convention, 15- (828-42-27); Paramount Maillot, 17- (758-24-24); Pathé Wepler, 18- (522-46-01).

LA VOITURE (Fr.) : Studio Bertrand,7 (783-64-66) LE VOYAGE A DEAUVILLE (Fr.) : VOUS HABITEZ CHEZ VOS PA RENTS ? (Fr.) : Berlitz, 2 (742-60-33): Marignan, 8 (359-92-82); Masseville, 9 (770-72-86); Miramar, 14 (320-89-52); Mistral, 14 (539-52-43);

U.G.C. Convention, 15 (828-20-64); Pathé Wepler, 18 (522-46-01); Gan Gambetia, 20 (636-10-96).

#### Les grandes reprises

ANNIE HALL (A., v.o.) : Paramount Odéos, 6 (325-59-83). LES ARISTOCHATS (A., v.f.) : Napo-

BARRY LYNDON (A., v.o.): Movies Halles, 1\* (260-43-99); Bousparre, 6\* (326-12-12); Olympic Balzac, 8\* (561-10-60); Parnamiens, 1\* (329-83-11). BYE BYE BRASIL (A.) : Denfert, 14

CANNIBAL HOLOCAUST (A. v.f.)
(""): Paramount Menivaux, 2 (296-80-40); Paramount Mentmarire, 18

CERTAINS L'AIMENT CHAUD (A., v.o.): Champo, 5° (354-51-60).

LES CINQUANTE-CINQ JOURS DE PERIN (A., v.o.): Action Christine, 6° (325-47-46); Escuriai, 13° (707-28-04).

LES CHIENS DE PAILLE (A., v.o.)
(\*\*): U.G.C. Odéon, 6 (325-71-08). COUP DE CŒUR (A., v.o.) : Stadio Ber-trand, 7: (783-64-66). LES DAMNÉS (IL., v.f.) : Opéra Night, 2 (296-62-56).

LE DARILIA BLEU (A., v.o.): Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77). DEEP END (A., v.o.): Studio Bertrand DÉLIVRANCE (A., v.f.) (\*) : Opéra Night, 2\* (296-62-56) ; Bohe à Films (H.sp.), 17\* (622-44-21).

LE DERNIER TANGO A PARIS (It., v.o.) (\*\*): Ciné Beaubourg, 3\* (27)-52-36). DOCTEUR JIVAGO (A., v.o.): Marbenf, & (225-18-45); (v.f.), Lumère, 9 (246-49-07); Genmant Sud, 14 (397-87-50); Montpurnos, 14 (327-52-37).

DUEL DANS LE PACIFIQUE (A., v.o.) : Saint-André-des-Arts, 6 (326-EL MAGNIFICO (h., v.f.) : Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Paramount Montparnasse, 14 (329-90-10).

EMMANUELLE (Fr.) (\*\*) : Paramount City, 8 (562-45-76).

ERASERHEAD (A., v.o.) : Escurial, 13

L'ESPION QUI M'AIMAIT (A., v.o.) : George-V, 8 (562-41-46) ; v.f., Gainé Boulevard, 9 (233-67-06). EXHIBITION (Fr.) (\*\*): U.G.C. Opéra, 2: (261-50-32); U.G.C. Danton, 6: (329-42-62); Biarritz, 8: (723-69-23); U.G.C. Gare de Lyon, 12: (343-01-59).

LA FABULEUSE HISTOIRE DE DONALD ET DES CASTORS DONALD ET DES CASTORS
JUNIORS (A. v.f.): Forum Orient Express, 1\* (233-63-65); Richelieu, 2\* (233-56-70); Ambassade, 8\* (359-19-08); La Royale, 8\* (265-82-66); Fauvetta, 13\* (331-56-86); Mistrai, 14\* (339-52-43); Montparasse Pathé, 14\* (320-12-06); Grand Pavois, 15\* (554-46-85); Images, 18\* (522-47-94); Gaumont Gambetta, 20\* (636-10-96). LE FACTEUR SONNE TOUJOURS

DEUX FOIS (A., v.o.) (\*) : George-V, 8-. (562-41-46) ; v.f., Montparace, 14-(325-52-37). L'EXTRAVAGANT MR. RUGGLES (A., v.o.) : Olympic Luxembourg, 6\* (633-97-77) : Olympic Belzac, 8\* (561-

FLESH (A.) (\*\*): Movies, !\* (260-43-99); Action Christine (H.sp.), 6-(325-47-46). GIMME SHELTER (A. v.o.) : Vidéostone, 6 (325-60-34).
GLESSEMENTS PROGRESSIFS DU

PLAISIR (H.sp.) (Fr.) (\*\*) : Den 14 (321-41-01). LA GUERRE DU FEU (Fr.) : Lucer-naire, & (544-57-34). A GRANDE BOUFFE (Fr.-IL) (\*\*): 14-Juillet Parmasse, 6 (326-58-00); 14-Juillet Besugrenelle, 15 (575-79-79); 14-Juillet Bestille, 11 (357-90-81).

HAIR (A, v.o.): Paramount-Odéon, 6-(325-59-83); Publicis Matignou, 8-HAMMETT (A., v.o.) : Studio Bertrand, 7 (783-64-66).

L'HOMME AU MASQUE DE CÎRE (A. v.o.): Espace-Galté, 14 (327-95-94). LES HOMMES PRÉFÉRENT LES BLONDES (A., v.o.) : Contrescurpe, 5 (325-78-37). IL ÉTAIT UNE POIS DANS L'OUEST (Franco-it., v.f.) : Trois Haussins (246-66-44).

L'ILE SUR LE TORT DU MONDE (A., v.f.): Napoléon, 17 (380-41-46).
L'IMPORTANT C'EST D'AIMER (Fr.)
(\*\*): la Boîte à films (H. sp.), 17 (622-44-21). JEREMIAH JOHNSON (A., v.f.)

Opéra-Night, 2 (296-62-56); La Boîte à films (H. sp.), 17 (622-44-21). JESUS DE NAZARETH (It., v.f.) 14 2º parties) : Grand-Pavois, 15º (554-46-85). ERAMER CONTRE ERAMER (A.

v.o.) : Parnassiess, 14 (329-83-11); v.f. : Capri, 2 (508-11-69). MÉME A L'OMBRE, LE SOLEIL LEUR TAPE SUR LA TÊTE (It., v.f.): Arcados, 2º (233-54-58). VI.) : Protection (235-34).

A MENACE: Paramount-Marivanx, 2(296-80-40); Paramount-Odéon, 6(325-59-83); Max-Linder, 9(77040-04); Paramount-Montparasse, 14(329-10-10); Paramount-Montmartre,
18(606-34-25).

MIDNIGHT EXPRESS (A., v.f.) (\*\*) Capri, 2\* (508-11-69). MONTY PYTHON SACRÉ GRAAL (A., v.o.): Chuny-Écoles, 5 (354-20-12). MOROCCO (A., v.o.) : Action-Ecoles, 5

NEW-YORK, NEW-YORK (version intograle): Catypeo, 17 (380-30-11).
NINOTCHEA (A., v.o.): Action-Christine, 6 (325-47-46). LA NUIT DE L'IGUANE (A., v.o.)

-Christine bis, 6 (325-47-56). ON ACHÈVE BIEN LES CHEVAUX (A., v.o.) : Action-Christine, 6 (325-47-46). PHANTOM OF THE PARADISE (A., v.o.) (\*) : Cinoche, 6 (633-10-82); Saint-Lambert, 15 (532-91-68). PINOCCHRO (A., v.f.) : Napoléon, 17:

PINK FLOYD THE WALL (A, YA) : Studio Médicis, 5 (633-25-97). REBECCA (A., v.o.) : Espace-Galté, 14. RIZ AMER (IL., v.o.) : Studio Logos, 5:

(354-26-42). SPARTACUS (A., v.o.): U.G.C. Biarritz, 8" (723-65-23): v.f.: Paramounts-Marivaux: 20" (296-80-40). SUPERVIXENS (A.) (\*\*): Hollywood-Boulevard, 9" (770-10-41). TAIS-TOI QUAND TU PARLES (Fr.) :

Arcades, 2 (233-54-58); Ambassade, 9 (359-19-08); U.G.C. Gare de Lyon, 12 TRAQUENARD (A., v.o.) : Action-Christine (H. sp.), 6 (325-47-46).

THE ROSE (A. v.o.) : U.G.C. Champs-Elysées, & (359-12-15). TAXI DRIVER (A, v.o.) (\*\*); Samt-Gamoon-Halles, 1\* (297-49-70); Samt-Germain Huchette, 5\* (633-63-20); Lincoha, 8\* (339-36-14); Parnassiens, 14\* (330-30-19); 14\*-Juillet Beaugrenelle, 19\* (575-79-79); v.f.: Areades, 2\* (213-54-58); Lumière, 9\* (246-49-07).

TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS

(742-56-31): Paramount-Bastille, 12

(742-56-31); Paramount-Bastille, 12-(343-79-17); Paramount-Galaxie, 13-(580-18-03); Paramount-Montparnasse, 14- (329-90-10); Convention Saint-Charles, 15- (579-33-00); Paramount-Montmartre, 18- (606-34-25). LE TROISTÈME HOMME (A., v.o.) : Champo, 5- (354-51-60). VIVA ZAPATA (A., v.o.) : André-Bazin, 13- (337-74-39). WOOOSTOCK (A., v.o.) : Péniche des Arts, 16 (527-77-55). YOYO (Fr.) : Demiert (H. sp.), 14 (321-

Les festivals MARX BROTHERS (v.o.) : Action Ecoles, 5 (325-72-07) : Monkey Busi-

LES FEMMES DE FASSBINDER (v.o.) : Studio Galande, 5\* (354-72-71) 16 h 5 : Lili Marleca ; 18 h 10 : Lola, ane

DOSTOREVSKY (v.o.) Cosmos, 6- (544-28-80) 18 h : les Nuits blanches; 20 h ; l'idiot, de Lampin ; 22 h : la Douce. VITEZ ET LE THÉATRE ve par MARIA KOLEVA : Studio Bertrand, 7-

(783-64-66).

POLAR (v.o.) : Action La Fayette, 9(878-80-50) : l'inquiétante Dame en
noir : Olympic, 14- (542-67-42) : l'aurai
ta nean ta peau. CHEFS D'ŒUVRE ET NANARS DU CINÉMA ITALIEN (v.o.) : Républ Cinéma, 11º (805-51-33) : les Dannés. LES STARS D'HOLLYWOOD (v.a.):
Action La Fayette, 9\* (878-80-50) la
Brune brâlante.
LES GRANDES REPRISES DE L'ES-

CURIAL: Escurial, 13 (707-28-04); 14 h 30: Zorba le Grec; 17 h : Ludwig, requiem pour un roi vierge; 19 h 30: les 55 jours de Pékin; 22 h 30: Chicanas COMEDIES MUSICALES (v.o.) : Mac-Mahon, 17 (380-24-81) : Ball Game.

SEAN CONNERY (v.o.): Rialto, 19 (607-87-61) Cinq jours ce printempelà; la Rose et la Flèche; Zardoz; le Lion et BUSTER KEATON : Marais, 4 (278-47-86) Shedock junior. NEW-YORK VU PAR... (v.o.) : Saint-Séverin, 5 (354-50-91) 10 h 30 ; Gloria ; 15 h 45, 22 h 30 : Et tout le monde risit ; 17 h 30 : le Prince de New York.

Les séances spéciales L'AGE D'OR (Mex.) : Templiers, 3 (272-94-56), 20 h. AMERICAN GIGOLO (A., v.o.) : Châtelet-Victoria, 1= (508-94-14), 14 h, 18 h 15 et 0 h 15.

ALIEN (A., v.o.) (\*): Rivofi-Beanbourg, 4 (272-63-32), 20 h 10. APOCALYPSE' NOW (A., v.o.) (\*) Botte à films, 17 (622-44-21), 21 h 45. BLADE RUNNER (\*) (A., v.a.): Rivoli-Bembourg, 4 (272-63-32), 22 h 15 + v.f. Opéra Night, 2 (296-62-56), 19 h 20, 21 h 30.

19 h 20, 21 h 30.

LES. CADAVRES NE PORTENT PAS
DE COSTARDS (A., v.o.) : SeintAmbroise, 11° (700-89-16), 21 h. CALIGULA (IL, v.o.) (\*\*) : Chitelet-Victoria, 1 (508-94-14), 24 h. CASANOVA, UN ADOLESCENT A VE-NISE (It., v.c.) : Rivoli-Beaubourg, 4 (272-63-32), 16 h 15.

LEMENTINE TANGO (Fr.): Châtelet Victoria, 1= (508-94-14), 22 h 15. LA DAME DE SHANGHAI (A., v.a.) : Olympic, I\* (542-67-42), 18 h. DIALOGO DI ROMA (Fr.) : Olympic, 14" (542-67-42), 18 h. ELEPHANT MAN (A., v.o.) : Templiers, 3- (272-94-56), 20 h 10.

FLESH (A., v.o.) (\*\*): Action-Christine, 6\* (325-47-46), 22 h 25. HAMMETT (A., v.o.) : Studie 7 (783-64-66), 16 h, 22 h 30. LE JAPON DE F. REICHENBACH (Fr.) : Seint-Amb nise. 11° (700-89-16). JOHNNY GOT HIS GUN (A., v.o.) : Châtelet-Victoria, 1= (508-94-14), 20 h 15 LETTRES D'AMOUR EN SOMALIE

(Fr.): Olympic, 14 (542-67-42), 18 b. MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Calypso, 17 (380-30-11), 16 h 30.

MAD MAX I (A., v.n.) (\*\*) : RivoliBeanbourg, 4\* (272-63-32), 18 h 30. LA MAITRESSE DU LIEUTENANT FRANÇAIS (A., v.o.) : Calypso, 17 (380-30-11), 19 h 30. LE MASOUR DE FU MANCHU (A.

v.o.) : Olympic-Luxemboarg (633-97-77), 12 h et 24 h. MORT A VENISE (It., v.f.) Templiers, 3 (272-94-56), 22 h. LA NUIT DE VARENNES (IL, v.o.) iers, 3 (272-94-56), 21 h 30. ORANGE MÉCANIQUE (\*\*\*) (A., v.o.) Studio Galande, 5\* (354-72-71), 20 h 15.

PANIQUE A NEEDLE PARK (\*\*) (A-

v.o.) : Olympic Luxembourg, 6\* 37-77), 12 h et 24 h. LE PROCES (A., v.o.) : Olympic Luxen-bourg, 6 (633-97-77), 12 h et 24 h. LE PROFESSIONNEL (Fr.) : Péniche 16 (527-77-55), 19 h.

QUE LE SPECTACIE COMMENCE (A. v.o.): Chitchet-Victoria, 1º (508-94-14), 22 h + Saint-Ambroise, 11º (700-89-16), 17 h 30. RÉVE DE SINGE, (IL, v.o.) : Châreict Victoria, 1" (508-94-14), 16 h. LES SENTIERS DE LA GLOIRE (Av.c.) : Calypso (380-30-11), 15 h 45.

SHOW (A., v.o.) (\*) : Studio Galando, 5 (354-72-71), 22 h 40. VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER (A., v.o.) : Calypso, 17: (380-30-11), 21 h. XICA DA SILVA (Brés., v.o.) ; Denfert,

14 (321-41-01), 22 h.

THE ROCKY HORROR PICTURE

#### **40 NOUVELLES** DANS « LE MONDE » « Le Monde » vient d'éditer une

une deuxième livraison, quarente nouvelles publiées ne « LE MONDE DIMANCHE » 93 pages, 25 F. En vente chez tous le marchends de journaux et au « MONDE : NEDE X 5,rue des Italies

Cedex 09

CAREST PAPER AND THE LABOUR STREET L'agence Havas va augmente pour financer Canal-

1 July 1878

And the second s

the state of the s

Water to draw of the second the public that and complete where the con-

The second secon water the secretary to the second second was in comment of the contract of the Tank get general to the tell to the gal-back to \$ 1 to see to

age to the will be about

ne francisco serve ne pode . 1) negociales problem se mes-

Mittel & John 24 Granten.

papers and the agree to send the times the

THE SECRETARISM THE SEC.

**rent fingle politi d**a returne di 10 de

rendik gadironda 🗗 iprodukt - 18. 🔻

and the first Landschmitters and

Talent Marie Company of Street

1 La parte de la como de Co

gas for "Agencia Paperso (see 16.19).

and the state of the second

Specialism has been been as a

MAR BARANCHARAN Pr. - SAIS IN

Marie Bertel Bine in 2 .

beit in bilban out ... ...

### La première émission de certificats d'investissement

anie der latter gerte genfift. AND DESIGNATION OF THE PARTY NAMED IN the party of the party of the state of the s TELE SE LOUIS THE MAIN - NA time prefect is treation d'une mireme de titres destinat à mittele female per pera den per met er terriforit finnerin en des le receive et la réservée guerte die fil first fet eine benent wenn

22223. let cotamment le ces de And einer de gemille ber ber go fraggig and state of the parties m uffene en jettiffnigte de Sairte et en jettifmatt dim. Separat Line derteams force-Estárale promineros effeto acuse confirmations and a an ar an a incubic de l'operation s'ef

ance iron é lagare

· 男男: 14 (00) (000) (00) (10) (10) (10)

LAREND CLUB LONG ST

Vedettariat et diversités La station programme and the

sur la quatrient de la la la-Express de ton et stra Politimadias (es de la company) ತಿಕೆ≣ಚರ⊃ತ : ಎಚ್.ಒ ನ⊾ Cate Aborget dierra. 🥸 at de M. Philotte A frectour de l'entence

amento, au compre d'urise Tenne do prosse, jeud Ed. ies nouveaux pri Tes de la station Caux. 11000 12 Passent autour de daux ca de l'audicvisuei Mi Bincker et liven Levei And the second s Stem Europe 1 P.T. Co. The second secon THE WASTER STORE THE Table to the later of the second

San Francis Comments Commenced and the property of the same of Construction of the second of A Company of the Comp Property of the section of the secti The course of th est complement and imples-The first of the second supply the same one or the same of th Le contage ac . dad .p. the foreign of and the state of See mand on to one to A PRODUCE OF SE 1200 OF The state of the second second

Salara Salara I. SELECTION OF THE PROPERTY OF Du e strepe s de givis e tonci a

West and Address of the Address of t

Man company of the second sayes of the sayes are made The second of th and the second of the second o Manual Control of the Provide A 2 Jack March 1997 (1997) Efficiency and seems The state of the s ambient state The state of the same of the s 484-51 Profession to all dark the contract of The letter and the second Salar Sa A Later like a strong with the man So my the Management of the Party of the Par the rest of the second section

to the court of the first Many of Said and Many Free Control of the C Solidarie freit en tien Hall really the first to the second honge ... have use as you have a pro-THE STATE AND LINE AND LAND ASSESSMENT the Course of the same Marie Br. State Contains The value of large and a series with Every process the same of the same of All the second CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE British and was the state of th But are raising of reference year of the

Comple Right Life of Figure the Carbone is a Morde form the many of the state of t Filming Prairies & Side Section and the section of the secti

Species of action of the

tou le coule .

Sample and the stage.

THERE ET VIGILANCE

Marie de la la content

Telegraphic des

A Sunday of the Sunday of the

the later of the state of

Bernand - paper

the sequence of the sequence

Marie Cette Centaline de

Manney on House Course

le terretteria & Fiat

de terraison de la

Michigan : The dietres for

AGIGN AND THE MAN

mobiles of the same

the Ge per ......

tir ter, matery

Strong to the second of the se

Washington and and the same Eta talent of the business and the Territory - many property or resident

Contracted to Senter Meller and Amelican

### COMMUNICATION

#### LA MISE EN PLACE DE LA QUATRIÈME CHAINE

#### L'agence Havas va augmenter son capital pour financer Canal-Plus

L'agence Havas, où l'État détient tificats de droits de vote » et en une majorité de 50,26 % des parts, voudrait procéder à une augmentation de son capital d'environ 180 millions de francs cet automne. Le P.-D.G. du groupe Havas, M. André Rousselet, a obtenu des actionnaires, réunis jeudi 18 août en assemblée générale extraordinaire, l'autorisation de recourir au marché financier, selon une procédure juridique nouvelle créée par la loi du 3 janvier 1983. Ce texte permet, en effet, aux sociétés contrôlées majoritairement pas l'État de fractionner

une partie de leurs actions en « cer-

M. Phrintipal William

Wha farete .

white has

ADJU 1

Leave

tarana -

adston was

MARIA ROLLING

CHAPTERS IN A TOTAL AND A CONTRACT AND ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSM

The Park of the State of the St

11111 11

14 304 a

Calton

Section (S. 4) (\*\*)
Section (S. 4) (\*\*)
Section (S. 5) (S. 5) (\*\*)
Section (S. 5) (S. 5) (S. 5)
Section (S. 5) (S. 5) (S. 5)

ga, sai, ampânin r

US Street

Manager 1

ette i die de Mondon

CEMELONS ST. COLL.

MARINE PRE

tweether on them.

Children to the

MAN BENGE +

COMMUNICAL IN CONTRACTOR

As them: he was not a

BLANCO COLORS

建 相称 江 / 江流

CATTERS DESCRIPTION AND STATE

Mai afraht - - 3 3 3

La Merranto 1 de

MEANN A

47

Marie de en en en

COLUMN TO A STATE OF

M PERSON TAIL

Bur & bie billen.

\$1 mg/m1

CLASSIA ADDIVINGS

E CA.

18 1 ...

ALEN A

MAN CONNECTION

MARIA REGISTER

SER FEMALE . La live

tificats de droits de vote » et en L'argent frais que compte ainsi certificats d'investissements », et collecter Havas doit constituer la de céder les seconds sans les pre-

Une action sur six des deux millions de titres à 720 F, qui composent le capital d'Havas, dovrait ainsi être introduite en Bourse. Probablement au mois d'octobre. L'opération, qui pourrait rapporter un peu plus de 80 millions de francs, devrait permettre à l'État de suivre l'augmentation de capital de l'agence, et d'en conserver le contrôle sans peser . sur les finances publiques.

mise de fond initiale du financement de la quatrième chaîne (Canal-Plus) pour laquelle M. Rousselet a été chargé d'une mission exploratoire par le président de la République. Il s'agissait notamment de pouvoir garantir la commande de décodeurs aux industriels.

La décision prise par l'Agence Havas est une étape de plus franchie vers la création de la quatrième chaîne, dont les obstacles se lèvent semble-t-il peu à peu. Le problème du décodeur résolu par le choix de Philips (le Monde du 10 août), un accord scrait également intervenu entre Havas et Télédiffusion de France (T.D.F.) à propos de la retransmission des émissions sur l'ancien réseau de la première chaîne, dont le prix sera en définitive fixé selon les critères appliqués aux chaînes du service public. La négociation avec les professionnels du cinéma sur les quotas et les délais de diffusion de films, aurait, elle aussi, fait des progrès importants.

Le cahier des charges, que devra respecter la société gérante de Canal-Plus - est d'autre part prêt. Reste à en connaître les actionnaires. Havas serait bien sûr du nombre, avec peut-être la Sofirad pour le secteur public, aux côtés de Hachette et Gaumont. L'un des points les plus délicats qui reste en suspens, celui de la responsabilité de l'information sur Canal-Plus semble lui aussi, avoir été tranché en faveur

#### La première émission de certificats d'investissement

A côté des titres participatifs destinés aux sociétés nationalisées, la loi du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, dite «loi Delors», prévoit la création d'une autre formule de titres destinés à accroître les fonds propres des en-treprises : les certificats d'investis-sement, dont l'investissement, dont l'émission est réservée aux sociétés dont l'État détient une

C'est potamment le cas de l'Agence Havas qui inaugure ce nouveau système de financement avec le fractionnement d'une partie de ses actions en certificats de droit de vote et en certificats d'investissement. Ces deraiers recovrout les droits pécuniaires attachés à l'action, conformément aux dispositions légales. ositions légales.

n. 1. Ostre de decimentament qui se déroulera entre le 23 août et le 12 septembre prochain, la participation de l'Etat en actions ordinaires portant alors sur 34% environ du capital total et sur 16% cuviron da capital sous la forme de certificats de droit de vote et de certificats d'investi

sans doute dans le comant de la se-coude quinzaine d'octobre — de ces investisseurs institutionnels par l'intermédiaire du marché finan-

3. La participation de l'Etnt à use augmentation de capital classique de l'Agence Havas, qui devrait intervenir fin novembre on début décembre pour la part qui lui revient, ce qui devrait lui coûter environ 60 millions de francs.

Vendredi 19 août

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1 20 h 35 Au théâtre ce soir : la Maison de

l'estuaire.

De M. Dubois, mise en scène de J. Ardouin, avec R. Faure, J. Jehanneuf, A. Alane, M. Barbulée.

Une maison dans le marais de la Tamise, une miss à la vertu facile aux prises avec ses amants. Mystères, nes, intrigues policières à l'anglaise. 22 h 35 Journal (et à 23 h).

22 h 45 Le jeune cinéma français de court

métrage. Remanence, de L. Descloseaux. 23 h 15 Un soir, une étoile.

#### **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

23 h 10 Journal.

n 35 Serie : Verdi.

De R. Castellani. Adapt. C. Tommesi et E. Baletti.

10 épisode. Un climat de contestation circule en Italie contre Verdi. Celui-ci adopte avec sa femme une petite fille, écrit pour l'Opéra de Paris Don Carlos, où il exprime le sens amer de la vanité et de l'inutilité de la vie, rencontre Teresa Stolz... Une mauvaise coproduc-21 h 50 Apostrophe

Magazine littéraire de B. Pivot.
Sur le thème: histoires de la médecine, sont invîtés:
J. Bernard (le Sang et l'Histoire), J. Hamburger (le Journal d'Harvey), Y. Knibiehler et C. Fouquet (la Femme et les Médecins), J. Thuillier (le Paria du

23 h 20 Cinéma d'été, cinéma d'auteur : l'Humeur vagabonde.
Film français d'E. Luntz (1971) avec J. Moreau,
M. Bouquet, M. Renaud, E. Penet, M. Franchino,
M. Lion, M. Catus.

Un jeune homme quitte sa femme et son enfant pour venir vivre à Paris où il erre, dans divers milieux, sans arriver à se fixer, à sortir de sa tristesse et de sa solt-tude. Le roman d'Antoine Blondin a été transformé par un réalisme noir et quelque peu santasmagorique. Ce n'est pas convaincant mais il y a de bons acteurs dont Michel Bouquet dans plusieurs rôles bizarres.

#### TROISIÈME CHAINE : FR 3

#### 20 h 35 Vendredi : Descente dans la police Magazine d'information d'A. Campana. Jean-Claude Morin et Jean-Charles Deniau ont suivi les

policiers de la 3º division de police judiciaire qui couvre cinq arrondissements de Paris. Poursuite de voleurs, observation des truands, interrogatoires de personnes arrêtées, auditions, perquisitions...

h 35 Journal.

21 h 50 Série: l'Aventure. Les années perdues, de Frédéric Rossif. En 1887, un voyageur russe (Nicolas Notovitch) propose une nouvelle version de la vie du Christ... Ses recherches le mênent aux confins de l'Asie. 22 h 40 Festival international du jazz à Juan-

les-Pins. Avec Sonny Grey.

h 15 Prélude à la nuit. Sonate pour cordes, de Rossini, par les Solistes de Ber-

#### FRANCE-CULTURE

21 h, Les cinéastes du documentaire : des envoyés spéciaux.
22 h, Un réveir de mots : Gaston Bachelard, la poésic et les éléments (le feu).
22 h 30, La criée aux coutes autour du monde, Halti, avec

23 h 30, New wave.

#### FRANCE-MUSIQUE

20 h 20, Concert: Symphonie nº 44, de Haydn, Danses de Galanta, de Kodaly, Musique pour les soupers du roi Ubu, de Zimmermann, Symphonie nº 6, de Bruckner, par l'Orchestre de la radio-symphonique de Sarrebrück; dir.:

M.-W. Chung et H. Zender.
22 h 15 Fréquence de muit : Java, Bali : œuvres de Messiaen, Xenakis, Reich.

21 h 55 Jeu : La chasse aux trésors, en Jordanie

20 h Les jeux. 20 h 35 Cycle Shakespeare : les Joyeuses Com-

h 35 Cycle Shakeapeare : les Joyeuses Com-mères de Windsor. Réal. D. Jones, avec R. Griffiths, S. Chandler, A. Bea-nett, R. O'Callaghan... (en version originale sous-titrée). Une comédie truculente de la même veine que « la Mégère apprivoisée », qui a gardé de son origine ita-lienne le goût des imbroglios et des rebondissements. Une excellente série de la B.B.C.

7 h 2, Colportages : U.L.M., vers un nouvel espace

9 h 7, L'Inde : le sommet de New-Delhi.
11 h, Musique : la littérature par rapport à la musique dans l'insolite : Haendel.

14 h, La Corrida et le sacré, de Chossos à Séville (redif.).

15 h 30, Cuiture savante et culture populaire du Moyen Age au XIX siècle (redif.).

17 h, Marcel Prosest, une suite d'archives : « A la recherche des lois » ; à 19 h 20, R. Barthes, J. Montalbetti, un

20 h 20, la jeunesse de Proust; à 20 h 50, E. Beri,

22 h 55 Sport : catch à quatre. 23 h 15 Journal.

TROISIÈME CHAINE: FR 3

19 h 15 Emissions régionale

19 h 35 Pour les jeunes. 19 h 50 Dessin animé : Ulysse 31.

19 h 10 Journal.

22 h 50 Journal.

23 h 10 Musiclub

FRANCE-CULTURE

acrica. 8 h. L'envers de la lettre.

12 h. Le pont des arts.

Gräce à la musique : Beethoven.

#### Samedi 20 août

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

11 h 35 Vision plus.

12 h 10 La route buissonnière. 12 h 45 Série : Chéri Bibi.

(Et à 15 h 45, 16 h 50, 17 h 45)

12 h 55 Face à Sas. 13 h Journal.

13 h 30 Série : Salvator et les Mohicans de Paris. 14 h 25 Accordéon, accordéons.

14 h 50 Casaques et bottes de cuir. Magazine du cheval.

15 h 15 Histoires naturelles : la fauconnerie.

Aventures inattendues : Danger, icebergs 16 h 25 Série : Les irrésistibles.

17 h: 5 Croque vacances.

Trente millions d'amis. 18 h 15 Magazine auto-moto.

18 h 45 Jack spot. 19 h 15 Emissions régionales.

19 h 40 Jeu : Super-défi. 19 h 45 Jeu: Marions-les.

Journal (et à 23 h 20). 20 h 35 Jeu: L'assassin est dans la ville. De J. Antoine et J. Bardin. Réal. G. Barrier, à Alençon.

Une candidate est chargée de résoudre une énigme policière dont les protagonistes sont des comédiens ama-

teurs.
21 h 50 Série : Shogun.
D'après J. Clavell, réal. J. London. La guerre civile menace le Jaron et Toranaga demande à Aniin d'entraîner les samourais. Une série d'aventure

et de suspense, typiquement américaine. 22 h 55 22, v'là le rock.

Tubes: au sommaire, Asia, Steve Miller Band, The Shadows, Simon et Garfunkel, les Beatles... 23 h 35 Un soir, une étoile

#### **DEUXIÈME CHAINE: A2**

10 h 15 ANTIOPE. 11 h 55 Journal des sourds et des malentendants.

12 h 15 Souvenirs-souvenirs. Tina Turner.

12 h 45 Journal.

13 h 35 Série : Shérif, fais-moi peur.

14 h 25 Les aventures de Tom Sawyer.

14 h 50 Les jeux du stade. Athlétisme, à Londres (finale de la Coupe d'Europe des nations).

18 h Les carnets de l'aventur e.

Terre de brouillard et de feu, de L. Dickinson.

See chiffres et des lettres.

19 h 15 Emissions régionales.

19 h 40 Le théâtre de Bouvard. 20 h Journal.

20 h 35 Variétés : Antibes 83. Festival de la chanson française

Avec Claude Nougaro, Nicole Croisille, les Forbans...

#### J. d'Ormesson : dérive ; à 21 h 40, la Leçon de Proust ; à 22 h 30, J. Pfeifer : Proust et les revues ; à 23 h 20, C. Prey: ACR, le grand théâtrophone. FRANCE-MUSIQUE

6 h 2, Samedi matin : œuvres de Boccherini, Bach, Caplet, Mendelssohn, Weber. 8 h 5, Avis de recherche : J.-C. Bach, Reger, Ciry.

11 h 5, La tribune des critiques de disques : Quintette, de

13 h 30, Concert-lecture : œuvres de Schumann, Wolf,

Fauré, Saint-Saens, Mendelssohn, par l'Ensemble vocal Michel Piquemal

15 h, L'arbre à chansons 16 h 30. Présentation du concert.

h, Concert (donné le 28 juillet 1983 à Bayreuth) : Sieg-fried, de Wagner, par l'Orchestre du festival de Bay-reuth, dir. G. Solti.; sol. : R. Golberg, P. Haage,

H. Becht. H. Behrens... 23 h, Le club des archives : Arturo Toscanini et l'Orchestre philharmonique de New-York: œuvres de Rossini, Mozart, Haydn.

#### A 35 KM DE PARIS Venez vivre en famille le monde merveilleux de Saint-Vrain

• LE MONDE DES ANIMAUX • LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE • LE MONDE DE LA FÊTE AUTOROUTE A6 - SORTIE VIRY-CHÂTILLON - TÉL.: 456.10.80







partie du capital, C'est potamment le cas de

Esposacions legales. L'ensemble de l'opération s'ef-ectuera en trois étapes :

2. Le reclassement par l'Etat -

E.R.

#### LA RENTRÉE D'EUROPE 1

## Vedettariat et diversification

La station pourrait assurer l'information sur la quatrième chaîne de télévision rope 1 a créé « Fréquence service » reuse», est chargé – comme nou-veau directeur de l'information –

pour fournir des programmes clés en main aux radios locales de province

(à Paris, elle est puissamment liée à Radio-Fréquence-Montparnasse).

Une sorte d'« amicale » d'une cin-

quantaine de radios « clientes » de-

vrait être créée en septembre. Sur-

tout la station de la rue François-1ª

s'équipe pour la production télévi-suelle. Le nouveau studio mis à la

disposition de Michel Drucker

(+ des moyens exceptionnels qu'un homme de médias ne rencontre

qu'une fois dans sa carrière », a-t-il

dit), peut produire des images; ce

sera le cas aussi pour l'information.

tout », a claironné M. Abergel. Mais la première « affaire » est de taille :

Europe 1, avons nous appris d'autre

part, sera, selon toute probabilité.

chargé d'assurer d'information sur

« Canal Plus », la future quatrième

chaîne de télévision préparée par

l'agence Havas. Une première réu-

nion de travail doit avoir lieu la se-

maine prochaine. Europe 1, qui réa-

lise notamment dans ses studios un

journal devant le public, paraissait

mieux placé que ses concurrents : France-Inter, c'est le service public,

alors que la quatrième chaîne veut

avoir une image « privée » ; quant à R.T.L., elle est liée à la Compagnie

luxembourgeoise de télédiffusion

(C.L.T.), qui est actuellement

concernée par le projet de... cin-quième chaîne, par satellite.

· Nous sommes candidats à

Changement de ton et stra-tégie multimédias : les dirigeants d'Europe 1 autour de M. Jacques Abergel, directeur général, et de M. Philippe Gildas, directeur de l'antenne, ont commenté, au cours d'une conférence de presse, jeudi 18 août, les nouveaux programmes de la station. Ceuxci s'organisent autour de deux journalistes-animateurs vedettes de l'audiovisuel : Michel Drucker et Ivan Leval.

« La guerre Europe I-RTL est complètement dépassée », a notamment déclaré M. Abergel. Que penser alors du très mauvais sondage du printemps, qui montre la perte d'au-dience de plus de deux millions d'auditeurs en un an et la progression de la station concurrente (le Monde daté 19-20 juin) ? - On s'y attendait, cela fait un an qu'on prépare le changement de cette rentrée ». Pour le directeur général d'Europe 1, la gestion du court terme est importante, mais moins que la préparation de l'avenir. « Le paysage de l'audio-visuel a changé. Désormais, nous ne serons plus seulement une station grandes ondes, mais d'abord une entreprise de spectacles et de sabrication de programmes pour les radios, les télévisions, le câble...

Cette stratégie multimédias est d'ores et déjà en application. Eu-

### HYSTÉRIE ET VIGILANCE

Deux képis qui se trompent d'étage – ils cherchaient Fréquence-Gaie (la radio des homosexuels) et sont tombés sur Radio-Solidarité – et c'est l'hystérie. La directrice de la voix de l'opposition > à Paris, M≈ Bernadette d'Angevilliers. ameute auditeurs et journalistes contre cette tentative de baillonnement! La Haute Autorité et le secrétariat d'Etat chargé des techniques de la communication sont alertés. Le Front National (extrême droite) mobilise ses troupes... Las, un 18 août, la foule des mécordents se réduira à une douzaine de personnes...

L'opposition a ses nerfs. Mais Radio-Solidarisé n'est en rien menacée, alors que d'autres le sont. Huit radios, pour la plupart non autorisées, faisant partie du comité Riposte, se réunissaient le même jour après la saiste de Carbone-14 (le Monde du 19 août). Vigilance et soli-darité furent les maîtres-mots de la réunion, maigré la dissiculté à se mettre d'accord sur la - riposte -. On se reverra la semaine prochaine

Du « stress » au style « cool »

Mais comment sortir présentement de la mauvaise passe - la perte d'audience, pas la situation financière qui, elle, est florissante - que traverse la station? Les dirigeants d'Europe 1 ont d'abord commandé à la SOFRES une étude approfondie pour expliquer la désaffection d'une partie de leurs auditeurs. Verdict : « Vous êtes une station stressante . En clair : Europe I, la station de l'information, celle que suivent depuis vingt ans les cadres, les . décideurs », ne « colle » plus aux évolutions des mentalités. La crise aidant, une bonne partie de l'opinion veut être « rassurée » et non inquiétée. « Les Français sont maintenant passifs, ils ne veulent plus qu'on les dérange ; la période de l'expansion et

mente Philippe Gildas. Un mot d'ordre : • faire cool •. Etre · plus chaleureux, plus proche des auditeurs ». Il faut « personnaliser à mort - pour réussir la ga-geure de - concilier les deux publics avec une radio d'information et de distraction ». Et reprendre des points à RTL La recette? Vieille comme l'audiovisuel : les vedettes. Michel Drucker arrive sur un pont d'or (discrétion là-dessus...) et l'van Leval, à la « voix joyeuse et chaleu-

L'effort porte bien sûr sur les matinées, là où la radio est reine : 6 h -8 h 30, l'information « Au-

d'une tâche prioritaire : changer de

ton, le style de l'information, « dé-

montrer, selon Philippe Gildas, que

l'on peut faire passer tous les su-

jets, même les plus difficiles, au-

près de tous les auditeurs ».

jourd'hui. avec une douzaine de disques (dont . La chanson qui vous rend gais pour toute la journée »); 8 h 30 - 11 h 30, les variétés avec Studio 1 », de Michel Drucker. Démarrage le 22 août. Pour la suite, Pierre Bellemare et ses jeux, Jean-Pierre Elkabbach, Christian Morin. Loup Lafont, « Jacky » (le vidéo-jockey de « Platine 45 » à la télévision) et autres Maneval conduiront les auditeurs d'Europe 1 sur les plages horaires roses de la dé-

fonce radiophonique.

M. FOUAD BENHALLA **NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO-FRANCE** INTERNATIONALE

M. Fouad Benhalla, qui assurait depuis le 15 juillet dernier l'intérim de M. Hervé Bourges à la direction générale de Radio-France Internationale (R.F.I.), a été confirmé, ieudi 18 août, dans cette fonction par M. Jean-Noël Jeanneney, P .-D. G. de Radio-France, dont R.F.J. est la filiale. A partir du 29 août, M. Philippe Sainteny, actuellement rédacteur en chef de TF1, assurera la direction de l'information et des programmes en remplacement de M. Benhalla et M. Gilbert Calafato, chargé de mission à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, la fonction de secrétaire général créée à cette occasion.



### ÉTRANGER

#### La Suisse, un pays où les prix baissent

De notre correspondant

Lausanne. -- Confirmant la du coût de la vie enregistrée depuis une année, l'indice suisse reculé de 0,2 % en juillet. Le taux d'inflation aura ainsi été ramené à 2,2 % pour les douze derniers mois contre 5,6 % en 1982. Avec les signes d'une amorce de recrise actuellement perceptibles, la hausse des prix 3 % d'ici à la fin de l'année; mais un taux annuel aussi bas ne s'était plus vu depuis 1979.

Dans un pays où stabilité politique rime souvent avec stabilité des prix, la nouvelle est presque ée inapercue. Ce qui ailleurs relèverait de la performance est considéré en Suisse comme un phénomène quasi normal. « Ce qui est inacceptable pour nous, déclare-t-on à la Banque nationale suisse (B.N.S.) c'est un taux d'inflation s'élevant à 6 ou 7 % comme nous l'avons connu en

Divers facteurs ont contribué à renverser les tendances inflationnistes apparues au début de la décennie. D'abord, la recession qui s'est traduite notamment par un recul de 0.8 % du produit intérieur brut en 1982. Ensuite, la relative fermeté du franc suisse per rapport aux autres monnaies et la baisse des cours du pétrole ont permis de réduire le coût des importations. La modération des syndicats et le plafonnement des salaires ont également joué : mais ce résultat est avant tout le fruit de la politique monétaire restrictive menée par la Banque centrale.

En Suisse, l'Institut d'émission reste la cheville ouvrière de la lutte contre l'inflation. Dans un système de démocratie semidirecte où la population dispose des movens de contester certaines décisions gouvernementales, ce n'est pas par des mesures fiscales ou budgétaires que les autorités peuvent prétendre favoriser la stabilité des prix. La lutte contre le ment se fonde essentiellement sonnes avant plus de cinquantesur la politique monétaire, et des tâches principales assignées

Les mesures prises par l'Institut d'émission déploient généra-lement leur effet à moyen terme. Ainsi les poussées inflationnistes observées vers 1980 avaientelles été enregistrées par des interventions massives effectuées sur le marché des changes, au moment de la crise du dollar en 1978, pour freiner la hausse du franc suisse. Aujourd'hui, avec un décalage analogue, se dessinent les retombées de la politique monétaire restrictive 1982. la B.N.S. a'a pratique-

Ayant réussi à ramener l'inflation à un taux raisonnable, l'Institut d'émission assouplit maintenant quelque peu sa politique monétaire. Depuis le 4 août, la B.N.S. est régulièrement intervenue sur le marché des changes pour soutenir le mark allemand dont la valeur s'effritait par rapport au franc suisse, causant du même coup de sérieux soucis aux exportateurs helvétiques en concurrence avec les firmes

ment des créé de francs suisses

Les responsables de la Banque semblent moins préoccupés par la flambée du dollar que par les défaillances du mark. « Nous préférons un dollar un peu trop fort plutôt qu'une monnaie américain un peu trop faible », affirment-ils. Il est vrai que le franc suisse demeure encore suffisamment ferme par rapport à la plupart des monnaies européennes pour que la Suisse n'ait pas trop à craindre les contrecoups d'une inflation importée sous l'effet de la hausse du doi-

JEAN-CLAUDE BUHRER.

 Le Conseil fédéral suisse a décidé, le 17 août, d'angmenter de deux mois le délai pendant lequel les chômeurs sont indemnisés : le nombre maximum des indemnités journalières de chômage passe ainsi de 150 à 210. Ce délai peut être porté à 240 dans certains cas : pour les per cinq ans, les invalides, et dans les régions les plus touchées par la crise (cantons horlogers notamment). -(A.F.P.)

n'atteint plus maintenant, dans l'industrie britannique, que 2,4 %, ne dépassant plus que légèrement

celle des Etats-Unis et de la

La hausse salariale n'en demeun

pas moins supérieure aux prévisions

du gouvernement, qui souhaitait qu'elle ne dépasse pas 3 % à 4 %

pendant l'année terminée fin juillet. Son objectif, pour les deux pro-

chains mois, est maintenant la crois-

les observateurs, la reprise de l'acti-

sance zéro des salaires : mais, selor

vité économique pourrait encoura-ger les revendications syndicales.

Pour leur part, les chefs d'entre-

prise font remarquer que c'est dans le secteur privé que la désescalade a

été la plus prononcée, et réclament

un effort supplémentaire du secteur

public. Dans l'industrie manufactu-

rière seule, l'augmentation des

revenus n'a ainsi été que de 5,8 % pendant l'année terminée en juin. Ce

ralentissement salariai n'a pas empê-

ché une nette amélioration du pouvoir d'achat réel des travailleurs

puisque la hausse des prix à la

consommation n'a atteint pendant

l'année en question que 3,7 %.

R.F.A. (2%).

#### En Grande-Bretagne

#### La hausse des salaires a été la plus faible depuis seize ans

Londres (A.F.P.). - La hausse des salaires britanniques est actuel-lement la plus faible depuis seize ans : selon le ministère de l'emploi, elle n'a été que de 7 % au cours de l'année achevée à la fin du mois de juin dernier, soit le taux le plus saible depuis 1967. Cette hausse avait dépassé 20 % en 1979-1980, et de juin 1981 à juin 1982, les salaires avaient encore augmenté de près de 10 %

Les statistiques montrent que la désescalade s'est poursuivie régulièrement depuis le début de cette année et le ministère prévoit qu'elle continuera au cours des prochains mois. Avec l'amélioration de la productivité, qui accompagne ce ra tissement, l'une des principales causes des difficultés économiques de la Grande-Bretagne serait ainsi en voie de disparition. L'augmentation des coûts salariaux unitaires

#### **Au Japon**

#### LES SYNDICATS DE L'AUTO-MOBILE SONT HOSTILES A L'IMPLANTATION D'UNE **USINE NISSAN EN GRANDE-**BRETAGNE.

Les syndicats japonais de l'automobile ont pressé la direction de Nissan, deuxième constructeur japonais, d'abandonner le projet d'installation d'une usine de production en Grande-Bretagne, arguant qu'une telle initiative pourrait menacer l'emploi dans ce secteur.

Nissan, qui avait annoncé, en 1981, son intention de produire deux cent mille Datsun par an en Grande-Bretagne, a confirmé, la semaine passée, qu'une décision définitive sur ce projet – initialement prévu pour un montant de 412 millions de dollars - serait prise dans les

Une proposition demandant l'abandon du projet a obtenu deux cent trente mile signatures de salaries de l'automobile. - (A.F.P.)

#### LA CROISSANCE SERAIT DE 0.5 % EN 1983

En R.F.A.

Bonn (A.F.P.). - La croissance de l'économie quest-allemande de-vrait être de 0,5 % en 1983, a estimé le 17 août le ministre ouestnand des finances, M. Gerhard Stoltenberg, en présentant à la presse un bilan intérimaire du budget fédéral 1983 qu'il a jugé « largement satisfaisant ». Selon le minis-tre, les objectifs du budget 1983, qui étaient d'arrêter la baisse du produit national brut (- I,I % en 1982 et -0,2 % en 1981), de freiner la hausse de l'endettement public et de maintenir le système d'assurances sociales, « ont de grandes chances d'être atteints ».

Le déficit budgétaire devrait, a indiqué M. Stoltenberg, être cette année inférieur à 40 milliards de DM, ce qui est en-dessous de la limite de 40,9 milliards de DM fixée par la loi de finances.

Les recettes fiscales ont augmenté de 2,7 % cette année par rapport à 1982, sur la base d'estimations réalisées en juin, ce qui correspond pour l'Etat à un revenu de 1,5 milliard de DM supplémentaires. De leur côté, les dépenses publiques ont progressé de 2,1 %, les charges supplémentaires entraînées par la hausse du chômage ayant été chiffrées à I milliard de DM. Le gouvernement prévoit 2,35 millions de demandeurs d'emploi en moyenne pour 1983.

Le gouvernement garde comme objectif, a poursuivi M. Stoltenberg, l'assainissement des finances publiques en réduisant le déficit public, qui devrait être de 37 milliards de DM en 1984, avant d'être ramené à 22.5 milliards de DM en 1987. Les dépenses de l'Etat ne pourront pas augmenter de plus de 3 % par an de 1985 à 1987 et devront rester inférieures au taux de croissance de l'économie allemande. La politique financière dans les prochaines an-nées, a ajouté le ministre, aura pour priorité la réorientation des dépenses publiques en faveur de l'investissement, du soutien à l'économie, ainsi que de l'amélioration du marché de l'emploi et de la formation professionnelle.

#### LA SIDÉRURGE ET LA CHIMIE **VONT RECEVOIR**

10 MELLIARDS DE FRANCS D'AIDE

Tout le secteur public en Italie souffre d'un manque de fonds pro-pres, ce qui a pour effet de surcharger les entreprises nationalisées de considérables frais financiers. Maladie endémique contre laquelle les gouvernements successifs out tenté de lutter sans avoir pour eux ni la durée ni souvent les movens financiers. Depuis quelques mois, toutefois, une prise de conscience s'es opérée dans les milieux politiques, et la loi de finance 1983 prévoyait une dotation au capital de 2050 milliards de lires soit 10 milliards de francs.

Le gouvernement vient - seule-ment - d'en donner la répartition entre les deux principaux groupes à multiples participations: l'Institut pour la reconstruction industrielle (IRI) et l'Office national des hydrocarbures (ENI). L'IRI recevra une enveloppe de i 100 milliards de lires, soit plus de 5 milliards de francs, dont 4 milliards de francs sont destinés au sidérurgiste FINSI-DER, 500 millions de francs à l'entreprise de télécommunications STET et 500 autres millions à AN-SALDO, spécialisé dans la thermo-

L'EN1 recevra 950 milliards de lires, soit 4,25 milliards de francs, dont 3,45 milliards de francs iront au secteur pétrochimique et 600 millions de francs à la SANIM, spécialisée dans les minerais ferreux et la métallurgie.

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

| 1         | COURS DU JOUR     |                   |              | UNI        | HO! | \$          | DEUX MOIS |            |          | <b>i</b> S      | SIX MOIS |              |                  |  |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|------------|-----|-------------|-----------|------------|----------|-----------------|----------|--------------|------------------|--|
| 1         | + bes             | + heat            | Re           | p. +c      | u D | <b>ф.</b> - | Re        | p. +q      | ų D      | <del>ф.</del> - | R        | p. +e        | u Dép. –         |  |
| SE-U      | 7.9690            | 7.9746            | +            | 135        | +   | 198         | 1         | 265        | +        | 335             | 4        | 634          | + 770            |  |
| Case      | 6,4558            | 6,4618            | +            | 152        | +   | 209         | ļ÷        | 291        | ÷        | 359             | į.       | 729          | + 854            |  |
| Yen (198) | 3,2655            | 3,2695            | +            | 155        | +   | 187         | +         | 301        | ÷        | 341             | +        | <b>895</b>   | + 965            |  |
| DM        | 3,0072            | 3,0114            |              | 175        | +   | 200         | +         | 352        | +        | 384             | +        | 969          | + 1036           |  |
| leriz     | 2,6852            | 2,6890            | +            | 132        | +   |             | +         | 272        | +        | 305             | ! +      |              | + 852            |  |
| R (190)   | 15,0000<br>3,6991 | 15,8149<br>3,7037 | <b>!</b>     | 481<br>244 | +   | 529<br>278  | 1:        | 790<br>491 | <b>+</b> | 959<br>531      |          | 1728<br>1461 | + 2139<br>+ 1484 |  |
| (1 990)   | 5.0454            | 5,8495            | <u> </u>     | 246        | -   | 151         | ΙŤ        | 479.       | Ī        | 367             |          | 1521         | - 1355           |  |
|           | 12,1849           | 12.12             | <del>-</del> | 256        | +   | 356         | 14        | 518        | +        | 648             |          | 1282         | + 1472           |  |

#### TAUX DES EURO-MONNAIFS

| SE-U                 | 9 1/2<br>4 5/8 | 9 7/8           | 9 5/8<br>4 7/8  | 10<br>5 1/4     | 9 7/8              | 10 1/4            | 10 7/16 1<br>5 1/2 | 0 13/16<br>5 7/8 |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Floria<br>F.B. (160) | 5 5/8          | 6 1/8<br>8 3/8  | 5 3/4<br>8 1/4  | 6 1/8<br>9 1/8  | 5 7/8<br>8 1/2     | 6 1/4<br>9 3/8    | 6 1/8              | 6 1/2<br>0 1/8   |  |  |  |  |  |  |
| FS<br>L(1 000)       |                | 1 3/4<br>16 3/8 | 16 1/2          | 4 1/8<br>17 3/4 | 3 15/16<br> 16 7/8 | 4 5/16<br>17 3/4  | 4 5/16 18 1        | 411/16<br>8 7/8  |  |  |  |  |  |  |
| F. franç             | 12 3/8         | 9 5/8<br>12 7/8 | 9 1/4<br>12 7/8 | 9 5/8<br>13 1/4 | 7/16               | 9 13/16<br>14 1/4 | /10 J              | 10 3/8<br>16 1/2 |  |  |  |  |  |  |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

#### CONJONCTURE

#### Une étude de l'INSEE souligne le bas niveau du salaire ouvrier en France et la tendance à l'accroissement des charges

de 3,1 % à celui de la République

fédérale, de 79 % à celui de l'Ita-

Royaume-Uni et de l'Irlande.

La France ne se distingue pas

seulement par ses bas salaires

ouvriers - ce qui a, à n'en pas

douter, des répercussions sur

l'automatisation de la production

dix salariés de l'industrie manufac-

est plus élevé dans l'Hexagone

(1,64 %) qu'en Aliemagne

(1,41 %), ou qu'au Royaume-Uni et en Italie (1,32 %). Il faut noter

enfin une grande disparité suivant

les branches, le coût horaire

variant en 1978 de 23 F dans

l'habillement à 90 F dans l'extrac-

C'est donc - par rapport à un

niveau moyen de rémunération

comparativement modéré qu'il convient d'apprécier le poids de

l'autre composante du coût sala-

rial . les charges sociales. C'est en

France qu'elles sont les plus éle-vées (30 % du coût mensuel de

salariés contre 22 % en Allemagne

fédérale, 18 % au Royaume-Uni et

6 % au Danemark. Non que la pro-

tection sociale prenne en France

sont aussi plus coûteux.

tion pétrolière.

Depuis longtemps, le débat sur les charges supportées par les entreprises françaises est en partie déformé par une question de définition. La dernière livraison d'*Eco*nomie et statistique, la revue de l'INSEE, arrive donc à point nommé, puisqu'à partir d'une étude réalisée dans tous les pays de la Communanté à la demande de l'Office statistique des Communautés européennes M. Jean-Charles Willard fait clairement la part de ce qui est rémunération brute et de ce qui est charges sala-

Il en ressort que si l'henre de travail salarié coûte à un employeur français moins qu'à un employeur allemand ou belge mais plus qu'à un patron anglais ou ita-lien, c'est en France, en revanche, que la part des charges sociales est la plus forte. Globalement, pour les coûts salariaux, la France se trouve donc dans une position médiane. Toutefois, de 1978 à 1981, -tout en conservant une position centrale, la France s'est alors rapprochée davantage des pays europ à couts élevés, cela en dépit de la dépréciation de sa monnaie par rapport à celles de ces pays».

L'employeur paye certes des revenus bruts, c'est-à-dire des salaires bruts, des congés payés, des primes occasionnelles, des mités de licenciement et de préavis non effectués, voire des indemnités d'intempéries. Mais il paye aussi des charges salariales importantes : cotisations aux U.R.S.A.F.F. pour les assurances maladie, maternité, invalidité, décès, l'assurance vieillesse, les allocations familiales, les accidents du travail, la taxe sur les transports, voire des charges convention-nelles versées aux salariés (suppléments familiaux, indemnisation du chômage partiel, préretraites) on à des caisses (ASSEDIC, APEC, etc.), enfin d'autres dépenses à caractère social (notamment celles gérées par le comité d'entreprise on d'établissement).

Le poids des charges doit pren-dre en compte l'ensemble de ces facteurs qui constituent donc le coût salarial ».

En 1978, dernière date sociales et moins sur les impôts. Le d'enquête approfondie, le coût sala-rial horaire moyen dépasse en République fédérale de 43 % le coût français pour les ouvriers et de 10 % pour les autres salariés. En Italie, le coût ouvrier est inférieur de 11 % à celui de la France, celui des autres salariés de 28 %. La France est donc plus proche des pays à coût faible pour les ouvriers (Italie, Royaume-Uni, Irlande) et plus proche des pays à coûts élevés pour les autres salariés (Allemagne fédérale, Belgique, Pays-Bas, Danemark).

Faits et chiffres

**Energie** 

une place plus grande dans le produit intérieur brut, mais parce que le financement y repose davantage qu'ailleurs sur les cotisations prélèvement obligatoire (impôts

• La production de Charbon-

nages de France a anomenté de

20 % an cours du premier semestre

1983 par rapport à l'an passé, attei-gnant 10,2 millions de tonnes de

ouille et de lignite. Cette améliora-

tion s'explique notamment par un redressement de la productivité dans

les bassins. Le rendement fond de l'entreprise a atteint 2 330 kilos par

homme et par jour, contre 2 182 kilos en 1982 et 2 320 kilos en

1981. En revanche, les ventes de

C.d.F. ont au cours de la même

7,4 millions de francs l'an dernier à

6,5 millions au premier semestre 1983, seules les livraisons à E.D.F.

Second forage positif pour EH

Aquitaine en Angola. — Elf-Aquitaine a annoncé le 17 août, dans un communiqué, qu'-après la

découverte d'huile de PACASSA,

un second forage d'appréciation, PACASSA 3, a retrouvé les niveaux

d'huile du Pinda inférieur dans la

partie nord de la structure», au

nord-ouest de LUANDA. Un autre

orage offshore au sud-est de

PACASSA a rencontré des grès

• Accord à l'usine Servisport. -

Le conflit qui opposait depuis une

semaine des travailleurs turcs, gré-

vistes, à des travailleurs français non

grévistes, dans l'usine Servisport de

Teting-sur-Nied (Moselle), a pris fin le 18 août, après une réunion de

conciliation avec l'inspection du tra-

vail. Seule une prime de nuit de

17 francs a été obtenue, parmi les

nombreuses révendications dépo-

sées. Les ouvriers français n'avaient

pas voulu s'associer au mouvement

qui s'était développé chez les ou-

vriers tures, soutenus par l'union lo-

cale C.G.T. de Saint-Avold. Le ton

avait rapidement monté entre gré-

vistes et non-grévistes.

imprégnés d'huile.

Social

ayant légèrement progressé.

plus cotisations sociales) n'y est donc pas plus élevé en 1978 que dans la plupart des autres pays européens, mais l'étude souligne que e les entreprises françaises paraissent particulièrement mises contribution: elles supportent 39 % du prélèvement obligatoire contre 31 % en Italie, 25 % en Allemagne fédérale et 22 % au

L'actualisation en 1981 des coûts salariaux marque une dété-rioration de la position française.

BILAN HEBDOMADAIRE

DE LA BANQUE DE FRANCE

Au 11-08-1983

11 491

19 628

11 831

Principaux postes sujets à variation (en millions de francs)

ACTE

OR et CRÉANCES SUR

| L'ÉTRANGER                                    | 377 210             |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| dont:<br>Or                                   | 280740              |
| Disponibilitäs à ve<br>l'étranger             | 28 297              |
| Avances au Fonda de<br>bilisation des changes | sta-                |
| 2) CRÉANCES SUR LE T                          | ré-                 |
| dont:<br>Concours au Tré:                     |                     |
| public                                        | 5780                |
| D'OPÉRATIONS DE R<br>NANCEMENT                | ER                  |
| dont :<br>Effets escomptés                    |                     |
| 4) OR ET AUTRES ACT<br>DE RÉSERVE A RE        | TS                  |
| VOIR DU FECOM                                 | 74 263              |
|                                               | otal <u>674 459</u> |
|                                               |                     |

PASSE 1) BILLETS EN CIRCULA-TRESOR PUBLIC ..... 4) COMPTES CRÉDITEURS DES AGENTS ÉCONOMI-**QUES ET FRIARCIERS ..** 

Comptes cogrants des établissements astreints à la constitution des ECU A LIVRER AU TION DES AVOIRS

306 114 RESERVE ..... 

En coût annuel, l'écart se réduit La progression des coûts s'est avec la plupart des pays, car, en 1978, le nombre annuel d'heures maintenne en effet à un rythme flevé en France (+ 14 % entre 1980 et 1981) et en Italie travaillées est supérieur en France (+ 21 %), alors qu'elle était limi-tée à 5 % en Allemagne et à 3,5 % aux Pays-Bas. Dans ce mouvement. lie, de 12,4 % à celui de la Belgila France s'est rapprochée des pays à coûts salariaux élevés. En 1981, que et inférieur de 10 % à celui du L'écart ne s'accentue donc qu'avec les coûts allemands ne sont plus supérieurs que de 13 % aux coûts

#### Des fimites évidentes

français, cenx de la Belgique et des Pays-Bas de 25 % et de 15 %.

Pour apporter un vif éclairage sur un débat en cours, cette étude qui est de ce fait ralentie, - mais aussi par la part des non-ouvriers n'en a pas moins d'évidentes dans les établissements d'au moins limites. La première, c'est de gom-mer les effets monétaires. Expriturière. Pour 100 ouvriers, on trouve en France 48 non-ouvriers mées en monnaies nationales, les (9 cadres, 11 agents de maîtrise administrative, 19 employés d'exéévolutions seraient très différentes de l'estimation effectuée ici en cution et 9 agents de maîtrise, ECU (monnaie de compte euroouvrière), soit plus qu'en Allema-gne fédérale (43 %) qu'au péenne). La hausse du coût horaire de 1969 à 1978 en France Royaume-Uni (42 %) qu'en Belgiest, en valeur courante, plus rapide qu'en Allemagne fédérale, qu'aux (34 %) et qu'en Italie Pays-Bas et qu'en Belgique. La progression moins rapide – Italie (26 %). Les non-ouvriers plus nombreux relativement en France exceptée - en unités de compte marque donc principalement l'effet Le rapport du coût horaire des de la dépréciation du franc. non-ouvriers à celui des ouvriers

Ce n'est en outre qu'un indicateur relatif de la compétitivité. Les résultats ne prennent en effet en compte ni l'intensité du travail. ni sa productivité, ni le degré de dépendance des branches d'activité par rapport aux échanges exté-

Enfin, la lenteur dans la collecte des informations - les résultats de 1981 ne sont pas encore disponibles pour tous les pays - et un mode de calcul d'actualisation qui tend à sous-estimer les hausses effectives laissent quelque insatisfaction. Le débat engagé sur les charges en France porte sur leur accroissement éventuel depuis 1981, ce à quoi cette étude ne permet pas de répondre. Même si, selon des estimations communautaires, en 1982 et 1983 les coûts allemands se seraient de nouveau relevés par rapport aux coûts francais du fait principalement des

Mais sur une longue période. cette étude montre des tendances certaines. C'est là son intérêt

#### L'EXCÉDENT DES CAISSES D'ÉPARGNE ATTEIGNAIT **13.3 MILLIARDS DE FRANCS** A LA FIN JUILLET

L'excédent net des dépôts sur les retraits effectués dans l'ensemble du réseau des caisses d'épargne repré-sentait 13,3 milliards de francs à la fin du mois de juillet dernier contre 15 milliards pour les sept premiers mois de 1982.

Pour M. Jacques Delors, ce résultat - bien que marquant un léger recul d'une année sur l'autre - doit être considéré comme \* encourageant - compte tenu de l'attrait exercé pendant la même période par les marchés financiers où les souscriptions en obligations out atteint 101,5 milliards de francs (bors l'emprunt d'Etat de 14 milliards) durant les sept premiers mois de 1983 (con-tre 84,2 milliards durant la même période de l'année dernière), tandis que le montant des augmentations de capital passait de 2.5 à 6.5 milhards de francs.

Cette constatation vient étayer les dernières prévisions de l'INSEE solon lesquelles «la baisse du taux d'épargne devrait être limitée par l'attrait exceptionnel des placements financiers». De même, la Caisse des dépôts et consignations constatait récemment, à l'occasion de la publication de son rapport an-nuel, que les sommes recueillies au cours des cinq premiers mois de 1983, en francs courants, étaient deux fois supérieures à celles collectées pendant la même période de l'année précédente, signe que les ménages n'avaient pas véritablement «tiré», à l'époque, sur leur épargne pour maintenir leur niveau de consommation.

• Il y aura peut-être un léger tour de vis fiscal sur les tranches de revenus les plus élevés », a déclaré M. Pierret, rapporteur général de la commisssion des finances de l'Assemblée nationale, vendredi 19 août. au micro de RTL:Le député socialiste des Vosges a ajouté qu'«il y aurait en même temps une volonté nette de stabilisation de la charge fiscale des plus modestes. • Il faut que nous trouvions un certain nombre de milliards pour parvenir à un bon équilibre des comptes de l'État et réduire au maximum le déficit budgétaire. »

THE STATE OF THE DISCHES PROOFED THE MOST

A to a complete of the complet

Arte - Pages

general and the second of the

stion et syndicats se disent prêts ifaciliter la tache de M. Prade

And Andrews of the State of the

The first section of the section of

A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

The second secon

The state of the s

A STATE OF THE STA

Control of the Section Control of the Control of th

remaission mixte patronal-govvernement immereforme des aides publiques aux antreprisers

remain and the second s

The state of the s

and the second second

್ನ ಬಹುತ್ ನಾರ್ಡ್ ಆ ಕ್ರಾಮ್ ಚ

### SOCIAL

THE STATE OF LESS THE PROPERTY AND

mination...

ja ja 320 -85- 4 The second second 100 mg 10

ENNOX

The same of the sa

Wayner A. A. 

the second

-----

in the second "<sup>et</sup> départ

Posterior PE Williams (Section 2) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (19 A STATE OF THE STA

s Street

Marsham Marsham Contract to the second of the contract of Elle die Bieb - C. Ster marie and

AND STATE OF THE S The state of the s

1. Traine de Libertaine Facilité. Control of the second of the s

The second of th The state of the s

Strain and the second second

# de salaire cuvrier en fille

stantener of the stante

### Des Sentes endenig

Pour aparent un desarra pres les crasses les presents de l'action de la départament de l'action de la départament de la départ

Co dest un light relate de plante de produce de la light de la lig

tites poor mode de ...
Sond à ...
Silvetires ...

LENCÉDENT DES CASE

DÉPARQUE ATTERNO

13.1 MILLIARES DE FIRMS

ALA FIN AMILET

L thefeirpptyda affe, ptone der untere i the de mes 13 meteria tene de 1911

test or body of test o

Appropriate of special states of the special

tenente de 14. Presenta de 15. Presenta de 15.

#### **AFFAIRES**

LES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS CHEZ PEUGEOT-TALBOT

## Direction et syndicats se disent prêts à faciliter la tâche de M. Prada

M. Ralite avait irrité jusqu'à l'Élysée, dit-on, en prenant position sur un dossier — celui de Peugeot-Talbot, — dont le gouvernement ne sera officiellement saisi qu'en septembre. Le ministre délégué chargé de l'emploi, en s'alignant sur les positions de la C.G.T., avait même quelque peu forcé la main de ses collègues. Pourtant, la nomination d'un expert, M. Prada, pour « procéder à une évaluation approfondie des différents aspects de ce dossier » — une procédure hors du droit commun réclamée par la C.G.T., qui ne désespère pas de l'obtenir dans d'autres dossiers, — a recueilli des avis favorables à peu près partout.

Le communiqué commun du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et de celui de l'industrie et de la recherche demandait à M. Prada de prendre contact « avec la direction et les organisations syndicales de la société ».

La direction de Peugeot s'est déclarée prête à « faciliter la mission de M. Prada », tout comme la C.G.T., qui y voit la confirmation du « caractère structure! de la situation de ce groupe industriel et la volonté du gouvernement d'œuvrer

pour l'emploi ». La C.S.L., si elle se réjouit de la désignation de M. Prada, regrette que « les pouvoirs publics refusent un large débat sur le sort de l'automobile ». Ét Force ouvrière voit dans la nomination de M. Prada « une décision positive ». Seule la C.F.D.T. se tait; elle avait fait savoir à M. Bérégovoy sa crainte que la nomination d'un expert n'entraîne la direction de Peugeot à cesser toute négociation avec les syndicats.

Cette quasi-unanimité et l'ex-

trême flou de la mission de M. Prada n'en soulignent pas moins l'ambiguité de la décision gouvernementale. La direction de Peugeot se réjouit sans doute de la réputation d'homme modéré de M. Prada et de son absence de connaissance du secteur automobile. La C.G.T. espère toujours un grand inquisiteur, et les autres syndicats y voient la reconnaissance d'une inquiétude majeure pour le secteur. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour que cette mission d'expertise déçoive toutes les parties en cause.

B.D.

## Une commission mixte patronat-gouvernement va étudier une réforme des aides publiques aux entreprises

Une commission mixte, composée de trois représentants de l'administration et de trois représentants du C.N.P.F., va se pencher sur les procédures des aides de l'Etat aux entreprises. Annoncée officiellement le 18 août après un entretien entre M. Fabius, ministre de l'industrie, et MM. Gattaz et Brana, président et vice-président du C.N.P.F., cette commission devra remettre dans un délai de six mois ses propositions pour simplifier le système des aides publiques et les transformer en allégement de charges «chaque fois que c'est possible».

que c'est possible. In l'existe aujourd'hui pas moins de cent cinquante types d'aides publiques. Personne à vrai dire n'en connaît le chiffre exact. Depuis des décennies, chaque gouvernement a instauré des aides spécifiques, venant s'ajouter à celles déjà existantes. D'où une sédimentation progressive des procédures et une complexité croissante. En 1982, le montant des aides publiques à l'industrie aurait été voisin de 55 milliards de francs, dont 25 milliards pour les aides à l'exportation. Régulièrement la question d'une resonte du système des aides revient sur le devant de la scène. Sans qu'on ait jusqu'à présent dépassé le stade des bonnes intentions.

M. Fabius avait évoqué cette question lors d'un entretien avec le président du C.N.P.F. le 28 juillet dernier. Il avait alors proposé à son interlocuteur la création d'une commission mixte, patronatadministration. Outre un bilan d'en-

#### Nomination...

M. EDUARDO MALONE, directeur général adjoint chargé des activités industrielles dans le groupe Chargeurs S.A., a été nommé P.-D.G. de la Société d'axploitation de produits pour les industries chimiques (SEPPIC). Il succède à M. Jean Martineau, conseiller d'Etat en service extraordinaire, appelé à devenir président des Banques populaires.

La SEPPIC est une filiale des Chargeurs S.A. Elle exerce son activité dans la chimie fine et les produits tensio-actifs (310 millions de francs de chiffre d'affaires en 1982). Elle a récemment cédé sa branche agrochimie à Du Pont de Nemours France.

#### ... et départ

M. LENNOX, présidentdirecteur général du groupe International Harvester, va perdre son siège de président au 1º septembre au profit de M. Rutherford, actuallement responsable des opérations internationales et des composants. M. Lennox garde un titre de directeur général.

• La société Wasskon domiciliée au Liechtenstein et contrôlée par un homme d'affaire turc vient de lancer une opération publique d'achat (O.P.A.) de 1,95 million de livres (environ 24 millions de francs) sur la petite fabrique de bonneterie britannique Harold Ingram. L'offre équivant à 65 pences par action. Elle a été acceptée par les propriétaires de la firme sous réserve qu'ils conservent une participation de 52,26 %, dans la société. La cotation des actions d'Ingram a été suspendue au Stock Exchange pour des raisons de technique boursière. Avant que cette décision n'intervienne, la valeur de ces actions avait été multipliée par cinq. — (A.F.P.)

semble des procédures d'aides publiques, cette commission va s'attacher à formuler des propositions.

L'allégement de charges aurait un double avantage : d'une part, simplifier des procédures longues et coûteuses pour les entreprises comme pour l'État; d'autre part, placer la France en meilleure position dans les négociations avec ses principaux partenaires commerciaux. Ceux-ci ne manquent pas une occasion de dénouer les aides publiques françaises, notamment à l'exportation.

#### SOCIAL

#### LES DEUX PRÉOCCUPATIONS DE LA C.G.T. : L'EMPLOI ET LE POUVOIR D'ACHAT

M. Henri Krasucki, secrétaire général de la C.G.T., invité d'Antenne 2 midi, le 18 août, a donné le ton de ce que pourra être la prochaine rentrée sociale.

L'emploi, le pouvoir d'achat, som les grandes préoccupations des travailleurs de l'ensemble du pays et donc de la C.G.T.

Se prononçant sur les différents dossiers d'actualité, le dirigeant de la C.G.T. a ainsi accusé M. Yvon Gattaz, président du C.N.P.F., d'être · l'homme des licenciements ». • Il demande la possibilité de licencier encore plus et sans discussion, en supprimant des droits qui existent ., a poursuivi M. Krasucki. Il a en outre reproché au C.N.P.F. d'être - surtout intéressé par ce qui peut entraver toute recherche d'une marche en avant d'une restructuration de l'industrie française permettant de la revivifier, de créer des emplois pour sortir de la crise ».

Le secrétaire général de la C.G.T. a d'autre part indiqué, en commentant les récents propos du président de la République, que son organisation = n'est pas opposée au progrès technique, qui n'est pas forcément source de catastrophes, et peut créer d'autres emplois plus qualifiés =.

Evoquant les chiffres du chômage, M. Krasucki a affirmé: - Il y a déjà beaucoup trop de licenclements et trop d'entreprises qui ferment (...) Et ça risque d'être pire. -- La plupart de ces entreprises

 La plupart de ces entreprises sont viables, et ce n'est pas vrai que ces emplois soient condamnés », a poursuivi M. Krasucki en indiquant que la défense de l'emploi et du pouvoir d'achat étaient » les grandes préoccupations » de la C.G.T.

• M. Henri Krasucki, secrétaire général de la C.G.T., s'est déclaré « profondèment choqué », le 18 août à Antenne 2 midi, par les propos tenus par M. Paul Marchelli, délégué général de la C.G.C., sur le problème de l'immigration (le Monde du 18 et du 19 août). Le dirigeant de la C.G.T. a notamment déploré que l'on veuille ainsi « rendre responsables du chômage » les travailleurs immigrés. « C'est malsain et dangereux », a-t-il ajouté. De son coté, la C.G.C. a publié un commiqué, le 18 août, pour indiquer qu'elle refusait « toute polémique à propos des immigrés ».

 L'usine de chaussures Dorian, près de Cholet (Maine-et-Loire), a dû mettre en chômage soixante-dix de ses quatre-vingt-dix salariés, à la suite d'un incendie, qui, le 17 août, a détruit une partie de ses installations.

### SIEMENS

#### Information destinée aux actionnaires de Siemens

# Bonne tenue sur des marchés en stagnation

Malgré une conjoncture internationale toujours peu satisfaisante, Siemens a pu durant les neuf premiers mois de l'exercice, c'est-à-dire du 1er octobre 1982 au 30 juin 1983, enregistrer une progression de 13% des commandes nouvelles à l'èchelle mondiale et une légère croissance du chiffre d'affaires, par rapport à la même période de l'exercice précèdent. Le carnet de commandes, en hausse de 11%, atteint plus de 175 milliards de francs.

Commandes enregistrées. L'évolution des affaires a été très différenciée en Allemagne et à l'étranger, ainsi que d'un secteur à l'autre. Les commandes enregistrées en R.F.A. ont augmenté de 46% pour s'établir à 54,3 milliards de francs, en raison principalement de deux importantes commandes de centrales electriques. Mais même abstraction faite de ce facteur exceptionnel, les ordres pris sur le marché intérieur ont progressé de 7% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Avec un montant de 50,9 milliards de francs, les commandes enregistrées à l'étranger ont marqué un recul de 9% (par rapport à l'an dernier) dû à la stagnation persistante dans la plupart des nations industrialisées, à des problèmes de balance des paiements dans quelques pays clients importants et au ralentissement des travaux d'infrastructure de certains pays

Parmi les Divisions, c'est Energie électrique et Automatisation qui a le plus nettement ressenti le peu d'empressement à investir manifesté dans de nombreux pays, tandis que Communication, l'autre grande division de Siemens, totalisait à l'échelle mondiale un montant de commandes encore un peu plus substantiel que l'an dernier. Les divisions Informatique et Technique médicale ont connu une croissance supérieure à la moyenne de leur volume de commandes nouvelles; 15 de nos nouveaux scanographes par résonance magnétique nucléaire ont déjà été vendus, dont 9 aux Etats-Unis.

Chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires mondiai réalisé au cours des neuf premiers mois de l'exercice s'élève à 84,7 milliards de francs, soit 3% de plus que l'an dernier à la même époque.

La progression a été légèrement plus forte sur le marché allemand où les ventes, en hausse de 5%, ont atteint 37,5 milliards de francs tandis que les facturations à l'étranger n'ont augmenté que de 2% par rapport à l'an dernier, pour s'établir à 47,2 milliards de francs. Les divisions informatique et Technique médicale ont connu les plus fortes progressions du C.A., avec des taux de croissance à deux chiffres.

Stocks. Avec 56,2 milliards de francs les stocks ont certes enregistré une hausse de 11%, mais celle-ci est uniquement due aux importantes commandes en matière de centrales électriques.

Personnel. Le taux d'utilisation des capacités de production reste, comme par le passé, insuffisant dans la plupart des usines. Aussi les effectifs n'ont-ils pu être intégralement conservés: en baisse de 4% à l'échelle

mondiale, ils sont tombés à 311 000. Leur diminution est de 5% en R.F.A. et de 3% à l'étranger; si l'on ne tient pas compte des salariés d'une usine nouvellement acquise par Siemens-Allis, la baisse hors R.F.A. se chiffre également à près de 5%. Les frais de personnel, 36,9 milliards de francs, ont augmenté de 1%.

investissements. Avec 3,3 milliards de francs, les investissements ont à nouveau atteint le niveau de l'an dernier.

Bénéfice net. Le bénéfice net s'établit à 1,6 milliard de francs contre 1,4 précédemment, ce qui correspond à un rapport bénéfice net/C.A. de 1,9% contre 1,7% l'exercice passé.

|                              |            |            | ·           |
|------------------------------|------------|------------|-------------|
|                              | du 1.10.81 | du 1.10.82 |             |
| En milliards de francs       | au 30.6.82 | au 30.6.83 | Variation   |
| Commandes enregistrées       | 93,4       | 105,2      | +13%        |
| Marché allemand              | 37,3       | 54,3       | +46%        |
| Marché étranger              | 56,1       | 50,9       | - 9%_       |
| Chiffre d'affaires           | 81,9       | 84,7       | + 3%        |
| Marché allemand              | 35,6       | 37,5       | + 5%        |
| Marché étranger              | 46,3       | 47,2       | + 2%        |
| En milliards de francs       | 30.9.82    | 30.6.83    | Variation   |
| Commandes en carnet          | 158,5      | 176,3      | +11%        |
| Stocks                       | 50,4       | 56,2       | +11%        |
|                              | 30.9.82    | 30.6.83    | Variation   |
| Personnel en milliers        | 324        | 311        | - 4%        |
| Allemagne                    | 220        | 210        | <b>– 5%</b> |
| Etranger                     | 104        | 101        | <u> </u>    |
|                              | du 1.10.81 | du 1.10.82 | 1           |
|                              | au 30.6.82 | au 30.6.83 | Variation   |
| Effectifs moyens en milliers | 331        | 316        | - 5%        |
| Frais de personnel           |            | ,          | :           |
| en militierds de francs      | . 36,6     | 36,9       | + 1%        |
|                              | du 1.10.81 | du 1.10.82 | <u> </u>    |
| En milliards de francs       | au 30.6.82 | au 30.6.83 | Variation   |
| Investissements              | 3,3        | 3,3        |             |
| Bénéfice net                 | 1,4        | 1,6        |             |
| en % du C.A.                 | 1,7        | 1,9        |             |

Les valeurs sont converties en fonction du cours moyen coté à la Bourse de Francfort le 30 juin 1983: 100 FF = 33.30 DM.

### **Evolution d'un portefeuille d'actions Siemens**



Siemens procède à intervalles rapprochés à des augmentations de capital. De ce fait, ses actionnaires disposent d'un nombre accru de droits de souscription, ce qui leur permet d'acquerir des actions nouvelles sans même engager de fonds supplémentaires. Le graphique montre l'évolution d'un portefeuille de 100 actions Siemens sur la base de ce principe. On suppose dans le calcul, qu'à chaque augmentation de capital, l'actionnaire finance l'achat d'actions nouvelles par la vente d'autant de droits de souscription que nécessaire, sans débours supplémentaires. Ainsi, 100 actions acquises en 1973 donnent 118 actions en 1983; en 30 ans le nombre des actions fait plus que tripler. Et l'augmentation ne porte pas seulement sur la valeur du portefeuille mais également sur la somme des dividendes versés à l'actionnaire.

Siemens AG En France: Siemens Société Anonyme



### INFORMATIONS « SERVICES »

#### LA MAISON-

#### Cheminées fermées

De nouveaux types de foyers permettent de profiter d'une flambée dans la cheminée pour chauffer vraiment la pièce. Après les récupérateurs de chaleur et autres moyens d'évîter aux calories de s'échapper vers le toit, ces foyers fermés par une porte vitrée – à insérer dans une cheminée – combinent un chauffage efficace avec l'aspect plaisant du feu de bois. D'après les fabri-cants, leur rendement calorifique serait compris, selon les modèles, entre 65 et 75 %, alors que celui d'un foyer ouvert ne dépasse guère 15 %.

tante, grâce à la diversité des dimensions proposées; il se raccorde au conduit de cheminée par un tuyau de poêle. On peut de cheminée autour d'un foyer; raccordé à un conduit de fumée ordinaire, il ne nécessite aucune prise d'air extérieur.

Les foyers en fonte, conçus pour des bûches jusqu'à 50 cm de long, coûtent entre 4 000 et 5 000 francs. Supra, dont le pre-mier modèle a été créé en 1975, vient de sortir un nouveau foyer, plus grand et aux performances améliorées, fermé per une porte transparente en vitrocérami-que (1). Deville présente deux nouveaux foyers € Insert > s'adaptant à des êtres de 50 cm ou 95 cm de large; ils sont teur cui accélère la diffusion de la chaleur. Ces appareils sont décor convient surtout à des cheminées rustiques ou de style.

Le foyer en fonte de la cheminée « La flamboyante » de Franco belge, qui peut désormais être acheté seul, a un hubiot s'escamotant en partie supérieure. En fonte également, le « Martinsert » de Nestor Martin, à double porte, existe en deux versions, dont l'une est dotée de deux turbines assurant la convection de l'air chaud (6 350 francs). Ces foyers brûnt aussi bien du charbon que du

La « cassette de cheminée » Fondis est un foyer en acier, livré en kit. Une gamme de dix-huit modèles (à partir de l'insérer dans la plupart des cheminées. Sa porte en verre Vision Coming (1) est encadrée de métal noir ou de laiton. Le foyer en acier « Vidéoflam » de Śelva,

Un foyer fermé s'intègre faci-lement dans une cheminée exis-tante, grêce à la diversité des di-porte entourée de métal noir. Le « Flamenco » de Sebico est un foyer en briques réfractaires. avec circuit de convection d'air chaud incorporé. Ses modèles de face et d'angle ont leur paroi de

façada en vitrocéramique, enca-

drée de ferronnerie ou de laiton,

de 6 860 francs à 8 109 francs. Une autre solution - beaucoup plus simple et donc moins coûteuse qu'un vrai poêle-foyer - consiste à fermer l'âtre d'une cheminée par une porte transparente. L'« Ecofiamme » de Fournier comprend un cadre en tôle noire, avec dispositif de réglage d'arrivée d'air en bas, et une vipartir de 1 500 francs le kit). Les diverses dimensions des cadres et des vitres permettent de fermer le devant de n'importe quelle cheminée.

JANY AUJAME. ★ Supra, 6, rue du Général-Leciere, 67210 Obernai. Tél.: (88) 95-61-36.

★ Deville, BP 209, 08102

Charleville, BF Zuy, uo1uz Charleville-Mézières Cedex. Tél.: (24) 33-91-54. \* Franco-belge, 59660 Mer-ville. Tél.: (28) 48-30-00. \* Nestor Martin, Z.A.C.E., 43, rue Félix-Louat, 60304 Senlis.

rue Félix-Louat, 60304 Sentis.
Tél.: (4) 453-30-66.

\* Fondis (Paris et région parisienne), 2, rue des Ecoles, 92330
Sceaux. Tél.: 660-39-40: (province) BP 105, 5, rues des Pélerins
68800 Thann.

\* « Vidéoflam » Sciva, Ets
F.M.I.B., 45, rue WaldeckRousseau, 69456 Lyon Cedex.
Tél.: (7) 852-77-29.

\* Sebico, 5, rue de la Baignade,

\* Sebico, 5, rue de la Baignade, BP 87, 94402 Vitry-sur-Seine Cedex. Tel.: 670-11-11.

\*\* Fournier, BP 147, 84300 Cavaillon. Tel.: (90) 71-02-39.

(1) Matériau résistant à une température de 750 °C.

#### MÉTÉOROLOGIE

Evolution probable du temps en France entre le vendredi 19 août à 0 houre et le samedi 20 août à minuit.

Un front froid à caractère orageux pénètre lentement en France par les côtes atlantiques en ordulant. Il est lié à une dépression située le 20 à 0 heure sur la pointe de Bretagne. Il sera freiné par l'anticyclone centré sur la Pologne, qui dirige un flore de sud sur notre pays. A l'avant du front, remontée de mar d'air humide et instable.

Demain, de la Manche orientale à l'Alsace et à l'est du Rhône, le beau temps ensoleillé et chand persistera. Partout ailleurs le temps sera lourd, nuageux et orageux. Les orages seront plus fréquents au sud de la Loire, notamment sur les reliefs, où ils éclateront dès le matin et pourront être localement forts, accompagnés de chute de grêle. De la Bretagne au Cotentin jusqu'au sud du Bassin parisien, le temps sera très mageux avec des petites pluies, les orages y seront plus locaux. Les vent de sud-est à sud seront fai-

bles sauf rafales fortes sous les orages. Au lever du jour il fera 18°C à 21°C au sud de la Loire, 15°C à 18°C au nord, localement 20°C près des côtes bretonnes. Au meilleur moment de l'après-midi, elles atteindront 30°C à 33°C sur la moitié est, 27°C à 30°C sur la moitié ouest dans l'intérieur et 24°C à

Evolution générale : un front orageux adule des Pyrénées au centre et au nord. A l'arrière de ce front, les orages

chand, lourd et orageux avec beaucoup

individuelles

SAINT-CLOUD CHARMANT COTTAGE ANCIEN sur terrain arbories, 400 m², sejour, 3 ohbres, bains, culaine,

garage, sous-sol spacieux, 1.500.000 F. Tel. 771-63-55.

propriétés

**SOLBENE NORD** 

A VENDRE
MAISON CONFORTABLE
10 p. T.B. étst. dépendances
s/4 ha, beau parc, panorama
unique, possib. ejouter 13 ha
dont étang 2 hs. Ecrire Heves
Ordens, n° 201,435, B.P. 1519,
45005 ORLÉANS CEDEX.

SOLOGNE

à vendre
BONS TERRITOIRES DE
CHASSE de superficie variable
avec ou sans écangs et bâtiments. Entre Havas Orléans,
n° 201.435, B.P. 1519,
45005 ORLÉANS CEDEX.

BELLE PROPRIÉTÉ

située à 650 m d'altitude, point de vue magnifique, calme, 8 pièces avec confort, dépendances.

maison de gardien, 2,5 ha. VENDUE CAUSE DÉCÈS.

600.000 F + frais à débettre. Facilité de palement possibles.

S'adresser Cabinet ROBIN, 28, sv. Marx-Dormoy, 8.P. 50, 03104 MONTLUÇON CEDEX. Téléphone : (70) 05-28-44.

manoirs

Près Pont-Aver, manoir ferme, 17" siècle, restauré, 300 m², tout confort, pourtes chêne, 3 cheminées granit, 500 m port, 5 km piages, dans zone proté-gée oiseaux + pusieurs bâti-menta, sur 9.000 m² plantée d'arbres. Prix : 1,200,000 F. M. Simon, (16-98) 71-04-88.

domaines

SOLOGNE DES ÉTANGS

8 vendre
BONNE PPTE DE CHASSE
120 hs dont 2/3 bols, 2 besux
étangs, 3 et 4 hs. bétiments de ferme, poss. réduire superficie. Ecr. Haves Oriéens, pr 201.433, BP 1519 45005 Oriéens Cadex.

GDE PPTÉ DE CHASSE

SOLOGNE ou même régic Feire offre détailée. Eorire Havas Oridans m 201.431, B.P. 1519 45006 ORLÉANS CEDEX.

SITUATION LE 19.8.83 A O h G.M.T.

les de 28°C à 33°C, de l'Aquitaine au Sud-Est et sur le quart nord-est. Des orages éclateront surtout en soirée. Ailleurs, temps moins nuageux, disparition des orages, rafraîchissement de deux à trois degrés et quelques averses sur

Températures (le premier chiffre fique le maximum enregistré au cours de la journée du 18 août ; le second le em dans la nuit du 18 août au 19 août) :

Ajaccio, 28 et 18 degrés; Biarritz, 33 et 18; Bordeaux, 31 et 18; Bourges, 30

Toulouse, 32 et 20; Pointe-à-Pitre, 32

loterie nationale

NUMEROS

811 36 721

NAISONS

1

et 20; Brest, 28 et 18; Caen, 28 et 16; 16; Bonn, 29 et 14; Bruxelles, 26 et 17: et 20; Brest, 28 et 18; Caen, 28 et 16; Cherbourg, 25 et 19; Clermont-Ferrand, 29 et 15; Dijon, 30 et 15; Grenoble, 31 et 16; Lille, 28 et 16; Lyon, 31 et 19; Marseille-Marignane, 29 et 18; Nancy, 30 et 13; Nantes, 30 et 17; Efussiem, 30 et 23; Lisbonne, 24 et 18; Nancy, 30 et 13; Nantes, 30 et 17; Efussiem, 30 et 23; Lisbonne, 24 et 18; Dierba, 32 et 16; Nairobi, 28 et 18; Luxembourg, 29 et 16; Nairobi, 28 et 18; New-York, 26 et 18; Perpignan, 28 et 20; Rennes, 28 et 19; Palma-de-Majorqué, 30 et 17; Strasbourg, 29 et 15; Tours, 29 et 16; Tours, 29 et 19; Stockholm, 31 et 19. Tozeur, 39 et 25 : Tunis, 31 et 19.

PRÉVISIONS POUR LE 20.8.83 DÉBUT DE MATINÉE

Alger, 30 et 23 degrés ; Amsterdam, 25 et 14; Athènes, 28 et 18; Berlin, 26 et

avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

LISTE OFFICIELLE DES SOMMES A PAYER TOUS CUMULS COMPRIS. AUX BILLETS ENTIERS

NUMEROS

527 607 9 177

A PAYER



# ANNONCES CLASSEES

#### emplois internationaux

Nous cherchons pour tt de suit ou pour date à convenir Jeun ou pour date a convent Jessers Jessers Fille de un ménege avec 1 enfant AU PASR près de Lucerne, bon zelaire, besucoup de loi-aire. Prière d'etr. les offres perdorit à Familie Zumbach, Langmetter, 8, CH-6343 Rottraux.

#### OFFRES **D'EMPLOIS**

RECHERCHE

pour Septembre ibnet experise con AIBE COMPTABLE DACTYLO

Adranser C.V. et prétentions Société AGECO 16, sue Félicien-David, 75016 Paris.

#### **DEMANDES D'EMPLOIS**

DIRECTEUR POLYCLINIQUE 44 ans, très expérimenté, effi-cacité prouvée, sérieuses référ, rech. emploi similaire. Ecrire sous le 1º T 041.678 M RÉGIE-PRESSE 85 bis, r. Résumur, 75002 Paris

Inventeur (parlant angleis, pas metriématique, académie, déci-cace, induction, grand profit commarcial) cherche gd st. d'outre-mer. Ecr. Publicites, B.P. 90524, 1008 BM Amster-

Jeune dipl. Sup. de Co. après séjour de 9 mois à Tahiti rech. entreprise ou organisme inté-

#### divers PROMOTION KITCHENETTE

rue de l'Abbé-Gregore, la-6°. Ouvert en aoû: Tél.; 222-44-44.

Part. vd Nikon FM2 notr. avec objects 1,8/50 mm. Nikkor Al avec fittre Skylight et moteur 3,5 mages/sec M0 11 Nikon Le tout 3,000 F fact. et cerns, objects Tamon 2,5/28 mm avec fittre Skylight 800 F, Tél. 288-15-00, poste 3524 h. de bureau, J.-P, TONSI.

### villégiature

HAUT-VAR, Loue maison dans NICE, Palete Soleli, prom. Angleia, luxueux apprements neufs, 36-78 m², meublée, claule 128 F per jour/personne, minimum jour/personne, minimum 3 semains, (93) 44-08-86.

### L'immobilie (REPRODUCTION INTERDITE

appartements

ventes 9º arrdt SCEAUX LAKANAL

11° arrdt M VOLTAIRE

3 p., bourgeois, double ex LERMS, 355-58-88.

VOLTAIRE, immouble récent stog, vaste 5 pièces, 128 m² perkg, 990.000 f, 357-57-07 19° arrdt

**BUTTES-CHAUMONT** Superbe 2 p., standing, aver ardin privatif, 405.000 F LERMS, 355-58-88.

locations non meublées

offres Paris

Les PARTICULIERS om des LOGEMENTS A LOUER 30 à 50 OFFRES Garanties disposibles per jour. OFFICE DES LOCATAIRES 298-58-46.

locations non meublées demandes

DIRECT A PARTIC. rech.

pour cadrag et employés Mi-PORT. STÉ INFORMATIQUE MULTINATIONALE mondele-ment connue appts 2 à 8 p. et VILLAS. Lovere élevés ac-ceptés, E04-48-21, p. 121. Couple fonctionnaires sérieux ch. F2 ou F3 sud de Paris libre début septembre. 651-00-66 de 12 h à 13 h et après 17 h.

(Région parisienne) Etude cherche pour CADRES PARIS viles, pavil. ttes benil. Loyer gerant 10.000 F, 283-57-02. Expér

#### bureaux

Locations VOTRE SIÈGE SOCIA Constitution de sociétés et tout services. Tél. : 355–17–50.

fonds de commerce

Vends TABAC, JOURNAUX, LOTO, BIMBELOTERE, Plein centre Geo (Hauses-Alpea), très gros chiffre d'affaires. Prix 1,300.000 F. Agence Centrele, Mrs Morand, T. (92) 51-37-02.

Restaurent-treiteur à remettre, 2.800.000 FB. Site exception-nel et historique dens chêteau médiéval, 4 salles et cuisines entièrement équipées. Pour rens. 18-32-71-45-10-86.

pavillons

A vendre (93) pavillon indépendent, refeit neuf, séjour double svec cheminée + s. à manger, cuisine équiple, salle de bense. 4 chores, s. eeu sur sous-so total gerage + dépendances, serrain 780 m². Prix 710,000 F Tét.: 855-19-34.

**YENDS PAVILLON** A FOSSES (95) - Année 1973.
R.-de-ch.: séjour, 2 chambres,
W.-c., entrée, cuisine, celier,
saile de bains.
Etage : 2 chambres, w.-c.,
douche. Terrain: 300 m².
Garage.
Prix: 380.000 F.
Tél.: 472-20-06.

maisons de campagne

VAR-COTIGNAC Petit mas, 4 chambres, grand séjour, 8.600 m², 950.000 F (94) 94-65-19.

terrains

Entre HYÈRES et LE LAVAN-DOU Terrains 1.200 m², viab., 180.000 F TTC. Poss. mals., provenc. 4 p. habit. s/8 mois : 295.000 F TTC. Créd. s/piace 7 jrs s/7. Le Finède du Lec, do-mains de Valcros, 83250 LA LONDE . Tél. (94) 66.67.63.

viagers

Etude LODEL, 35, bd Voltaire, PARIS-XI-. Tél. 355-61-58. Spécialiste viagers. Expér., discrétion, conseils.

#### PARIS EN VISITES -DIMANCHE 21 AOUT

« Sens », 13 heures, place de la Concorde, grille des Tuileries, Mª Bros-

« La duchesse de Sully », 15 heures, 62, rue Saint-Antoine, Mª Legrégeois. «Le château de Maisons-Laffitte» 15 h 30, entrée côté parc, M. Serres. «L'hôtel de Sully», 16 h 30, 62, rue Saint-Amoine, M<sup>22</sup> Legrégois (Caisse nationale des monuments historiques). « Le Sénat », 15 heures, angle rues de

Tournon et de Vaugirard (Arcus). Le Val-de-Grace =, 15 h 30, 1, place «Le Conseil d'Etat », 10 h 30, grille d'entrée (Connaissance d'ici et d'ail-

«Occultime et nazisme», 15 houres, métro Invalides, M. Czarny. «La Banque de France», 10 b 30, angle rues Radziwil et des Petits-Champs, M= Ferrand.

Montmartre », 14 h 30, métro Abbesses (Les Fläneries).

« Hôtel de Soubise », 15 heures, 60, rue des Francs-Bourgeois, Mª Hauller.

« Le Paris des Trois Mousquetaires », 15 heures, métro Saint-Sulpice (Histoire et archéologie). - L'Institut de France », 15 heures

23, quai Conti (Tourisme culturel). JOURNAL OFFICIEL-Sont publiés au Journal officiel du vendredi 19 août : DES DÉCRETS

 Du 12 août 1983 portant création du service du contrôle technique des télécommunications. · Portant nomination et cessa-

tion de fonctions de sous-préfets, commissaires adjoints de la République.

#### **CONCOURS**

L'AGENÇE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DES CONDI-TIONS DE TRAVAIL (ANACT) organise un concours d'architecture axé sur l'amélioration des conditions de travail dans les agences bancaires ou bureaux de poste, les garages et les laiteries. Chacun de ces trois secteurs est doté de troix prix de 200 000, 120 000 et 80 000 francs. Data limite d'inscription au concours : 30 septembre 1983. Date limite de remise des dossiers de candidature : 15 octobre 1983.

\* Secrétariat du concours, boulevard Romain-Rolland, 92120 Moutrouge. Tél. 657-13-30, poste 51-38.

> Les mots croisés se trouvent page 12.

#### 3 8 454 9 164 500 2 000 4

600 10 100 020 750 3 420 4 860 100 600 600 2 100 2 100 0 6 PROCHAIN TIRAGE LE 24 AOUT 1983 TRANCHE D'AOUT DES SIGNES DU ZODIAQUE À SAINTE-CECILE-LES-VIGNES (Vaucème

TRANCHE DES HORTENSIAS

TIRAGE Nº 52 DU 18 AOUT 1983

NAISONS

6

7

A PAYER

NUMERO COMPLEMENTAIRE 24 TIRAGE Nº 33 PROCHAIN TIRAGE LE 24 AOUT 1983 VALIDATION BUSQU'AU 23 AOUT APRES-MIDI

**ARLEQUIN** RESULTATS OFFICIELS DU TIRAGE Nº 53 Tous les bitlets terminés par 5 gagnent 70 F deus toutes les séries Tous les billets terminés par 47 gagnent 300 F dans toutes les séries Tous les billets terminés par 74 gagnent 200 F dans toutes les séries 47 0478 1478 2478 3478 4478 5478 6478 7478 8478 9478 400 0487 1487 2487 3487 4487 5487 6487 7487 8487 9487 400 1742 2748 3748 4748 5748 6742 7748 8748 5748 0784 1784 2784 3784 4784 E784 5784 7784 8784 5784 700 0847 1847 2847 3847 4847 5847 6847 7847 8847 9847 0874 1874 2874 3874 4874 5874 8874 7874 8874 9874 **4 200** 400 9017 1017 2017 3017 4017 6017 6017 7017 8017 9017 0071 1071 2071 3071 4071 5071 6071 7071 8071 9071 710 0107 1107 2107 3107 4107 5107 6107 7107 8107 9107 0170 1170 2770 3170 4170 5170 8170 7170 8170 9170 400 0701 1701 2701 2701 4701 5701 5701 7701 8701 9701 0710 1710 2710 3710 4710 E710 8710 7710 E710 9710 4 000

PROCHAIN ARLEQUIN LE 31 AOUT 1983 - TIRAGE TELEVISE à 19 h 90

#### - Publicité -

GUIDE DES STYLES EN AMEUBLEMENT

A l'opposé de l'encyclopédie, ce guide veut être un recneil pratique de comaissances fondamentales présentées sous une forme schématique. Comme le tome précédent où étaient étudiés les sièges, les commodes, les consolet, les bureaux et les tables, ce volume – qui s'intéresse cette fois aux lits, armones, canapés, buffets et dressoirs, bahus, coffres et cabinets, aux petits meubles enfin (psychés, sièges, chevets, tables à ouvrage) – reaseignere utilement le lecteur amateur de meubles de style, à l'ainé de dessins d'une fidéliné scrupuleurse et d'un texte ciair, précis, attirant l'attention sur le détail significantif permettant de distinguer le vrai du faux, le lit Empire du lit Charles-X.

Face au lecteur muni de ces deux tomes du GUIDE PRATIQUE TES STYLES EN AMEURI ÉMENT, antiquaires et brocanteurs n'ont qu'à bien so tenir!

Éditless Solar

- Éditions Solar

# MARCHÉS FINANCIE

PARIS

Nouvelle hausse papers d'a March de Arterio et

And the second s me de la companya de And the second s - April 18 The Section 18 Control THE PROPERTY AND ADDRESS OF MANY game a gard or reside

La Secreta de la culti-The state of the s Make a plant of the particular of the last والمراجع للمراج والمواكنين بيها

sacration form Figure 1 and manager in committee of the property of the contract of the Electric de la constant de la consta

STATE OF STATE OF THE STATE OF and the second s Secretary of the secret ger an early

gen with a second The section of the se and total Section of the sectio Service and the service and th

Binks ....

Action to the second second

7: - -

LA VIE DES SOCIÉTES

MICTER AND GAMBLE saraman amelian de greco e Special Control of the Control of th

Belgeraffang (e.e.)

F. F. Prof. Carrey . To gr Company of the grant of the second and the law seed on the fact

State of the second of the sec Carried to the same A-le mille dans reine and and Amagram utabris see. Francis Commission of Commission

MDICES QUOTIDIENS Information 14.0 11.0

PRES AGENTS DE CHANGE Jane 100 . 31 dec. 1981 171.9 174.1 MIX DU MARCHE MONETAIRE ama & 10 and

TENDY A HALLOO UD SEE 12 ° 4 Y Marie 241.78 The second of the party of the second

Charles of the part of the same MALEURS 2007 1007

1000年代の1000年代の1000年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の100年代の1 A STATE OF THE STA many of the second of the seco es Tec TK

\*\* \*\*\*\* 135 135

in it

Marie Sale of the \*



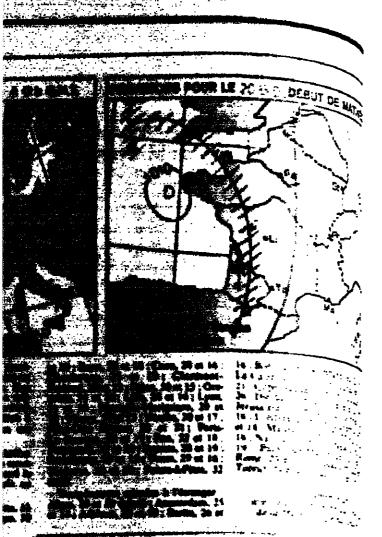

| 70 LB 41 | Plan<br>Salati | V skoly                                |             |   |
|----------|----------------|----------------------------------------|-------------|---|
|          | 8              | (A)<br>(A)<br>(A)<br>(A)<br>(A)<br>(A) | 100         |   |
|          | 7              | 745<br>148<br>148<br>188               | EELE        | 2 |
|          | 8              | 200<br>700                             | 4.5<br>59.3 | 3 |
|          |                | , tes<br>; ess                         | . ***       | 4 |
|          | 9              |                                        |             | 8 |
| :        | 0              | 133                                    |             | • |

| H | 47               |          | Z 272 -        |          |                                        |                 |        | <u> </u> |
|---|------------------|----------|----------------|----------|----------------------------------------|-----------------|--------|----------|
| d |                  |          | -              | -        |                                        | s _ ^ 1         |        |          |
| T |                  |          |                |          | ************************************** | Pd 1 .          | 1 .4 . | •        |
| 7 | 2 %              |          |                |          |                                        | sed '           | 44.    | •        |
| ı | 22.0             | -        | ING. IN        | - Paris  | L-ME                                   | <b>1</b> -±\$ • | : : •  | •        |
| Ц |                  |          |                | . **     | <u> </u>                               | 1294            |        | -        |
| ł |                  | -        |                | . سوي ا  | ille.                                  | 744 ÷           | ·      | 2.0      |
| ı | gae 🚈            | 15. 10.  |                |          | <b>*</b> *                             |                 | :: •   | • •      |
| Н | of State .       |          |                |          |                                        |                 |        |          |
| Ī | . A. 1.          | 40.44    | (A)            |          |                                        | <b>P</b> * ·    | :      | ٠.       |
| ŧ | 20,000           | -        |                | , Miles  | <b>*</b>                               | •               | ٠      |          |
| į |                  | ***      |                |          | **                                     |                 |        |          |
| Ĭ | 203120           | 100      | <b>***</b> **  |          | 474                                    | <b>y</b>        |        |          |
| Ţ | 200              |          |                | a delibe | <del>( - 10</del> .                    |                 | •      |          |
| Ü | 表示。              | -        | -              |          | FY                                     | • .             | ·      |          |
| ļ | 400-400-00       |          |                |          |                                        | No trans        |        |          |
| Ľ | ¥                |          | from S         | 1        | **                                     | <b>3</b> 1.4    |        |          |
| ì |                  |          |                | 1.       | _                                      | · <del></del> . |        |          |
| ŧ |                  | -        |                |          | _                                      | •               |        |          |
| ž |                  |          |                |          |                                        | 15.0            |        |          |
|   | ્.ે<br>સ્કુ      | 7        |                |          | _                                      |                 |        |          |
|   | 1.1              | 0.00     |                |          | **                                     | ** 11           |        |          |
|   |                  |          |                |          | •                                      |                 |        | ٠.       |
|   |                  |          | -              | 1. 1     |                                        | <b>3</b>        |        |          |
|   |                  | 4        | -              | 1        | <b>**</b>                              | 4               |        |          |
|   | -                |          | . <b>3 ***</b> |          | -                                      | *               |        |          |
|   | Section 1        |          |                | 1 .      | •                                      | <b>.</b> .      |        |          |
|   |                  |          |                | 1        |                                        |                 |        | _        |
|   |                  | Barane 👼 |                |          | MAY                                    |                 |        |          |
|   | \$ 35 W          |          |                |          | -500                                   |                 |        |          |
| ŧ |                  | 44.74    |                |          |                                        |                 |        | _        |
| ż |                  | できる。     | ·              |          | ila va                                 | -               |        |          |
| ď |                  | · Arrest |                |          |                                        |                 |        | . Y.     |
| 1 |                  |          |                | TUR      |                                        |                 |        |          |
|   |                  |          | April 19 to    |          | -                                      |                 |        |          |
| ı | · 호<br>토란 그 나무 : |          |                |          |                                        |                 |        |          |
|   |                  |          | 4 4            |          | 15.                                    | <b>4</b> 9 .    |        |          |
|   |                  |          |                | -        | Market &                               |                 |        | _        |
|   |                  |          |                |          | ***                                    | ω ·             | •      | -        |
| ł |                  |          | 200 1 (2)      |          |                                        |                 | ٠.     |          |
|   |                  |          | 8.2            |          | M 7.                                   |                 |        | , 3      |

## MARCHÉS FINANCIERS BOURSE DE PARIS

#### **PARIS** 18 août

#### Nouvelle hausse

Pour la cinquième séance consécu-tive, les cours ont monté jeudi à la Bourse de Paris. Amorcée dès l'ouverture sous la direction d'Amrep, C.F.P., Peugeot et C.S.P., le mouvement de hausse a progressivement gagné tous les secteurs de la cote et, à la clôsure, l'indicateur instantané enregistrait une avance voisine de 1,3 %.

Le retour de Wall Street au-dessus de la barre des 1 200, les moins maude la barre des 1 200, les moins manvais résuliats du commerce extérieur
en juillet, la hausse modérée de
l'indice des prix le même mois, malgré
les nombreuses augmentations, la
diminution du nombre des demandeurs
d'emploi : autant de facteurs qui ont
contribué à raviver l'intérêt pour les
valeurs françaises. Pourtant, autour de
la corbeille, nul ne se berçait trop
d'illusions. « La rentrée sera dure »
assurait-on sous les colonnes. « Pour
l'instant, les chiffres n'ont pas grande
signification. » Sans doute, mais pour
l'instant, les investisseurs paraissent
être d'un autre avis et le pari pris en
début de mois d'une septième liquidation gagnante est en voie d'être atteinte.
Deux séances seulement séparent le
marché de l'échéance mensuelle et,
d'ores et déjà, la hausse moyenne des
cours dépasse 7 %. Signalons les meilleurs dispositions de la distribution.
Suivant les indications du dollar, la

Suivant les indications du dollar, la devise-titre a encore perdu du terrain pour s'échanger entre 10,68 francs et 10,70 francs contre 10,78 francs-10,87 francs. L'or s'est effrité à Londres, revenant de 422,50 dollars l'once à 421 dollars.

de 422,50 dollars l'once à 421 dollars.

Avec la baisse du billet vert employé comme unité de référence, le lingot a encore perdu 600 francs à 107 400 francs. A parité, le prix du métal fin ici a légèrement progressé: 422,04 dollars l'once contre 421,74 dollars. Fléchissement du napoléon: 700 francs contre 704 francs. Maigreur du volume des transactions: 4,94 millions de francs contre 5,14 millions.

#### **NEW-YORK**

Brutal renversement de tendance Trop beau pour durer : à Wall Street qui rit a succédé, mercredi, Wall Street qui pleure. En début de séance, le marché new-yorkais avant pourtant manifesté de bonnes

yorkais avait pourtant manifesté de bonnes dispositions, et le « Dow » atteint la cota 1 215,45. Par la suite, d'assez massives ventes bénéficiaires devaient le faire reculer bien en deçà de la barre des 1 200 refran-chie la veille, et, en elèture, l'indice des industrielles s'établissait à i 192,47, soit à 14,03 points en dessous de son niveau précé-dent, repordant ainsi la presque totalité des gains acquis la veille.

gains acquis in venue.

Le bilan de la journée a été mitigé. Sur 1 906 valeurs traitées, 894 ont baissé, 660 ont monté et 352 n'ont pas varié. Le phéaomène témoigne de l'ampleur du choc encaissé par les « Blue Chips » en première linna. ligne.

Mais pouronoi ce brutal renversement de tendance? L'instigateur (si l'on peut dire) de ce coup bas porté au marché est M. Heury Kaufman, le célèbre « gourou» de Wall Street. Au cours d'un diner en Afrique du Sud, ce dernier déclarait en effet que les taux d'intérêt « allaient monter au cours des prochaines semaines». La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. On connaît la suine. Coi depuis phriseurs semaines, M. Kaufman aurait mieux fait de continuer à se taire. En brisant son silence, il a provoqué aussi une reprise du dollar.

L'activité a porté sur \$2.28 millious de

L'activité a porté sur 82,28 millions de titres contre 87,80 millions.

| VALEURS                                               | Cours de<br>17 août | Cours du<br>18 août         |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Alcon<br>A.T.T.                                       | 433/8               | 42 5/8                      |
| Comitor .                                             | 1 90 9/4            | 63 778<br>38 778            |
| Chane Manhattan Busk Du Poot de Nemoers Eastman Kodek | 497/8               | 48 1/4<br>48 5/8            |
| 2000                                                  | 65 5/8<br>  32 7/8  | 68 3/4<br>38 1/8            |
| Ford                                                  | 38 7/8<br>57<br>48  | 55 174<br>47 3/8            |
| General Foods                                         | 445/8               | 44 7/8                      |
| General Motors                                        | 79.779              | 68 1/2<br>28 7/8<br>121 5/8 |
| IBM                                                   | 123 1/8<br>42 5/8   | 121 5/8<br>42 1/8           |
| Mobil Cil                                             | 22 174              | 32 1/2<br>38 1/2            |
| Schumberger                                           | 613/4               | 60 57R                      |
| Texteo                                                | 303/6               | 37 5/8<br>29 5/8            |
| Union Carbida<br>U.S. Steel                           | 28 1/4              | 64 3/4<br>27 5/8            |
| Westinghouse                                          | 46                  | 43 3/4<br>45 5/8            |

#### LA VIE DES SOCIÉTÉS

PROCTER AND GAMBLE. - Le premier fabricant américain de produits ménagers annonce, pour le dernier trimes-tre de l'exercice s'achevant le 30 juin, un tre de l'exercice s'achevant le 30 juin, in bénéfice net de 181 millions de dollars (+ 10 %). Pour l'année comptable entière, le résultat net du groupe atteint 866 millions de dollars (+ 11 %) pour un chiffre d'affaires accru de 4 % à 12,5 milliarts de dollars. Les bénéfices tirés des ventes aux Etats-Unis s'élèvent à 758 millions de dollars (+ 11 %), et ceux pro-curés par l'activité à l'étranger à 105 mil-lions de dollars (+ 19 %).

PUK. - Le chiffre d'affaires du groupe pour le premier semestre s'élève à 16,49 milliards de francs (+ 9 % à struc-

| INDICES QUOT                             |         |       |
|------------------------------------------|---------|-------|
| (INSEE, base 100: 31                     |         |       |
| Valeurs françaises<br>Valeurs étrangères | 134,9   | 137   |
| C* DES AGENTS D                          |         |       |
| (Base 100 : 31 dic                       |         | TCAL. |
| •                                        | 17 sout |       |
| Indice général                           | 131,9   | 134,3 |

TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE Effets privés du 19 août ...... 12 7/8 %

tures comparables), dont 65 % o réalisés à l'étranger.

PHILIPS. - Le groupe néerle annonce, pour le deuxième trimest bénéfice net de 137 millions de (+ 2,2 %). Pour le semestre, son r net atteint ainsi 259 millions de (+ 3,6 %), son chiffre d'aff 20,66 milliards de florins (+ 1 %) gré la stagnation des ventes durant mière moitié de l'année, la firme dhoven table, pour l'exercice entie une augmentation de son chiffre d'a légèrement inférieure aux prévisions en mars dernier (+ 4 % à + 5 %).

B.A.S.F. - Le capital va être menté de 115 millions de DM et p 2171 millions de DM par émis 135 DM d'une action nouvelle de 5 pour 18 anciennes, avec jouissan 1st janvier 1983. La souscription ouverte le 19 septembre prochain. I duit de cette émission servira à fi

| LR.M.-EUROPE STINSTALLE A LA | DEFENSE - Le siège social d'LB.M.- | Europe est transféré à la tour Pascal de | Paris-la Défense. L'installation s'effec- | Depinion | Department | 182 | 175 | 203 | | 114 40 | 261 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |

|            | BOURSE DE PARIS Comptant        |                  |                |                        |                |                  |                            |                |                 |                       |                |                  | <b>18 AOUT</b>                              |                     |                  |  |
|------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------|--|
| -          | VALEURS                         | %<br>du nom.     | % de<br>coupon | VALEURS                | Cours<br>préc. | Dentier<br>coers | VALEURS                    | Cours<br>pric. | Demier<br>cours | VALEURS               | Cours<br>préc. | Dernier<br>cours | VALEURS                                     | Cours<br>préc.      | Derpler<br>cours |  |
|            | 3%                              | 27               | 2 647          | Delenas-Vieljeux       | 578            | 679              | Ples Wonder                | 93 30          | 90              | De Beers (port.)      | 107            | 111 50           | Shell fr. (port.)                           | 100 20              | ****             |  |
|            | 5 %                             | 41 71            | 2725<br>0148   | Dáv. Rég. P.d.C (Li) . | 113            | 112 30           | Piper-Heichieck            | 276 50         | 276 50          | Dow Chemical          | 366            | 350              | S.K.F. Alcieholog<br>Soamy Rand             | 274<br>475          | 225<br>480       |  |
| e          | 4 1/4 ½ 1963                    | .106             | 4 190          | Dictor-Botton          | 277<br>295 20  | 277              | PLM                        | 115<br>172 80  | 114<br>171      | Drescher Bank         | 742            | 742              | Stael Cy of Can.                            | 230                 | 230              |  |
| ni         | Emp. 7 % 1973                   | 9980             | - 130          | Drag. Tray. Pub.       | 255 ZJ<br>185  | 188              | Profile Tubes Est          | 8 40           | 171             | Entrep. Bell Canada . | 230            | 230              | Stilliontein                                | 1 181               | 202              |  |
| ni I       | Emp. 8.80 % 77                  | 114 30           | 2 116          | Duc-Lamothe            | 225            | 100              | Provent et Lan.R.          | 38 50          | 36 50           | fermoes d'Auj         | 76 20          |                  | Sud. Altumettes                             | 272                 | • • • •          |  |
| =          | 8,80 % 76/33                    | 82 90            | 1017           | Dunko                  | 4 45           | 1 1 A 904        | Providence S.A             | 324            | 323             | Finoutremer           | 280            | ****             | Teamers                                     | . 407               | ****             |  |
| es         | 8,60 % 78/86                    | 90 10            | 6 027          | Easy Base, Vichy       | 978            | 976              | Publicis                   | 848            | 848             | Finskler              | 0 37           |                  | Thoma EMB                                   | 86<br>255           | 275              |  |
| te         | 10,80 % 79/94                   | 91 52            | 10 327         | East Vittal            | 890            | 690              | Ruff, Souf, R.             | 155 50         | 150             | F00000                | 20             | 21 50            | Toray indust, inc                           | 1 <sup>200</sup> 70 |                  |  |
| -          | 13,25 % 80/90                   | 10035            | 2 788          | Ecco                   | 2080           | 2040             | Resports indest.           | 81             | 90              | Gén. Balgique         | 368            | 368 50           | Visite Montagne                             | l aòi "l            | 602              |  |
|            | 13,80 % 80/87                   | 102              | 11 607         | Economisto Cantro      | 427            |                  | Révitos                    | 430            | 440             | Govern                | 443            | ••••             | Wagone-Line                                 | 385                 | 405              |  |
| œ.<br>D-   | 13,80 % 81/99 :                 | 101 22           | B 167          | Bactro-Stangue         | 219            | 220              | Ricolas-Zun                | 129            | 129             | Gaso                  | 145            | 148              | West Rand                                   | 103 50              | 104 50           |  |
| CE .       | 16,75 % 81 /87                  | 110 10           | 15 740         | Bectro-Financ          | 450            | 440              | Ripolis                    | 45             | 41 10e          | Goodynar              | 322            | 320              |                                             | ·                   |                  |  |
| ~          | 16,20 % 82/90                   | 111 11           | 9 676          | Elf-Antargaz           | 145 50         | 147              | Risale (Le)                | 10 70          | ** 100          | Grace and Co          | 475            | 475              |                                             |                     |                  |  |
| 2          | 16 % juin 82                    | 111              | 3 104          | ELLM Lebians           | 611            | 611              | Rochelezaine S.A.          | 70 20          | 70 20           | Grand Matropolitan .  | 57             | 28 BO            | SECOND                                      | MAR                 | CHE              |  |
| _          | EDF. 7,8 % 61                   | 138 20           | 8 748          | Entrepôts Parls        | 255 40         | 245 20           | Rochette-Cente             | 16 95          | 16 SD           | Galf Oil Casada       | 163            | 164 90           |                                             |                     |                  |  |
| -          | EDF. 14,5 % 80-82               |                  | 2 924          | Epargne (B)            | 1152           |                  | Roseria (Fig.)             | 85 10          | B5 10           | Histabeett            | 880            | 902 -            | AGP-RD                                      | J 726 I             | 738              |  |
|            | Ca. France 3 %                  | 135              | ':             | Epargne de France      | 320            | 320              | Rougier et Fils            | 65             | 85              | Honeywell lac         | 1200           | 1200             | Carbo                                       | J 289               | 270              |  |
| п          | CNB Boum jenv. 82 .             | 101 75           | 1863           | Epeda-6F               | 1050           | 1080             | Roussalot S.A.             | 365            |                 | Hoogoven              | 128            |                  | For East Hotels                             | 1 36                | 1 36             |  |
| 50         | CNB Paribas                     | 101 75<br>101 80 | 1863           | Escant-Mates           | 349 90         |                  | Secer                      | 39             | 36              | L.C. Industries       | 450            | 472              | Marin immobiler .                           | 1860                | 1860             |  |
| 0-         | CNI farm, 82                    | 101 70           | 1 863<br>1 863 | Eurocom                | 463            | 482              | Sector                     | 3              | 2.95            | int. Mile. Charp      | 504            | 500              | Métallurg, Minibro .                        | 128 80              | 125 50<br>280 20 |  |
| XC -       | B.S.N. 10,50% 77 .              | 2060             | 205            | Europ Accurack         | 29 80          | 31               | SAFAA                      | 67 I           |                 | Johannesburg          | 1400           | 1450             | MUNUB                                       | 280 20<br>1315      | 280 20<br>1320   |  |
| re         | Carrelous 6.75% 75              | 299              | 29 900         | Eternit                | 208 20<br>1080 | 210<br>1085      | Suito-Alcan                | 192            | 195             | Kabata                | 14 80          | 14 80            | Petit Bateau                                | 380                 | 380              |  |
|            | interbal jobl. core.)           | 206 10           |                | Ferm. Victry (Ly)      | 115            | 124 d            | SAFT                       | 139 90         | 135 SD          | Latonia               | 245            | 246              | Petrofotz                                   | 499                 | 495              |  |
| ie         | Listarce 6 % 72                 | 307              | 31             | Hea Fournies           | 290            | 2790             | Sourier Devel              | 25             | 27              | Mechanism             | 550            |                  | Societio                                    | 2035                | 2030             |  |
| :)         | Martial 8,75 % 77 .             | 1070             | 109            | Findens                | 92             | 92 784           | SGE-S8                     | 142 10         | 145             | Marks-Scencer         | 33             | 33 60            | Scribus                                     | 216                 | 216              |  |
| 6£         | Michelin 5,50% 70 .             | 622              | 62,200         | FIPP                   | 85.60          |                  | Seizz-Rapkati              | 76 80          | 76              | Midtend Bank S.A      | 73             | 69               | Rodumco                                     | J 495 :             | 495              |  |
|            | Mode-Hermes, 8%77               | 1520             | 152            | Frac                   | 200 50         | 200              | Selice du Mini             | 225            | 229 60          | Mineral-Ressourc      | 131 10         | 130 80           | l                                           | s-cote              |                  |  |
| ni⊢ Ì      | Pétr. (Fas) 7,50% 79            | 206 20           | 20 620         | Faces (Child: eau)     | 1510           |                  | Santa-Fé                   | 180            | 174             | Net, Naderlandse      | 580            | 551              | ) Hor                                       | 5-cote              |                  |  |
| ct         | Paugeot 6 % 70-75.              | 335              | 33 800         | Foncière (Cie)         | 170            | 170              | Setzen                     | 50             | 50 SD           | Norande               | 227            | 222 50           | Air-Industrie                               | 7 90                | B 30             |  |
| THE .      | Senof: 10,25 % 77 .             | 580              | 58 <b>500</b>  | Fonc Agache-W          | 84 80          | 84 50            | Sevoisiense M              | 87 40          | ••••            | Objects               | 21             | 22.50            | Alser                                       | 170                 | 175              |  |
| Q-         | SCREG 9,75 % 78 .               | 140              | 13 900         | Fonc. Lyconome         | 1320           | 1320             | SCAC                       | 187 30         | 183             | Pakhoad Holding       | 215            | 218              | Colisione de Pis                            |                     | 22 95<br>476     |  |
| ie i       | Telén. 7 % 74                   | 148              | 14 800         | Foncina                | 135            | 135              | Selfer-Leblanc             | 266            | 269             | Petroline Canada      | 960            |                  | Coperex<br>F.B.M. (LC)                      | 461                 | 1 7 3 50 c       |  |
| <b>u</b> - | ThoraCSF 8,9% 77                | 211              | 21 110         | Forges Gueugnoo        | 12 50          | 12 50            | Senate Naubeuge            | 151 10         |                 | Pfizer loc            | 820            | B33              | La Mure                                     | ] ii                | l . <i>.</i>     |  |
| 1X         |                                 |                  |                | Forges Streebourg      | 116 80         | 116 90<br>1310   | SEP. 040                   | 91             | 35 10           | Phonix Assuranc,      | 46             |                  | Pronuptie                                   | 130                 | 695              |  |
| <b>XB</b>  |                                 |                  |                | Forester               | 1310<br>116    | 116 60           | Serv. Equip. Wile<br>Sicii | 35<br>39 05    | 38 50           | Pirell                | 13 90          |                  | Roranto N.V.                                | 685                 |                  |  |
| in i       | · ·                             | A                | Deroier        | France LA.R.D.         | 106            | 102              | Sicotal                    | 209 50         | 211 50          | Procter Gemble        | 575            | 576              | Sabl. Moriton Corv.<br>S.K.F.iAcolic. méc.) | 1 66                | ••••             |  |
|            | VALEURS                         | Cours<br>préc.   | COURS          | France (La)            | 440            | 457 d            | Sister-Alcated             | 620            | 838             | Ricoh Cy Lad          | 37 10          | 38               | SPR                                         | 97 30               | 97 50            |  |
| ile ,      |                                 | her              | was -          | Frecial                | 159            | 186 50d          | Sevim                      | 115 10         | 119.70          | Rollinco              | 1115           | 1120             | Total C.F.IL                                | ] 83                |                  |  |
|            |                                 | l                |                | Fromageries But        | 571            | 575              | Sigh (Plant, Hévées)       | 189 30         | 196 80          | Robect                | 1130           | 1120             | Uliest                                      | 232                 |                  |  |
| - '        | Aciers Peugeot                  | -44              | 42 20          | From. Paul Renard      | 371            | 371              | Sliminos                   | 419            | 418             | l '                   |                | -                | -                                           | - '                 | -                |  |
|            | A.G.F. (St Cant.)<br>A.G.P. Vin | 380<br>3140      | 365<br>3140    | 6AN                    | 689            | 670              | SMAC Acideold              | 153            | 153             |                       | _              |                  |                                             | بحصيب               |                  |  |
| -          | Agr. inc. Madag.                | 314D<br>63 10    |                | Gaussont               | 583            | 581              | Solal financière           | 330            | 330             | VALEURS               | Émission       | Racket           | VALEURS                                     | Emission            | Rechat           |  |
| •          | Alimo Herica                    | 78               |                | Gaz et Eaux            | 1119           | 1105             | Sofio                      | 151            | 151 20          | 7722010               | Frais incl.    | net              |                                             | Freis incl.         | net              |  |
|            |                                 |                  |                | 4 VANISTALL            | I JU           |                  | IC-Hi                      | 275            | 477E            |                       |                |                  |                                             |                     | _                |  |

|                                      | VALEURS                           | Dréc.         | COURS        | France (La)                    | 440          | 457 d   | Sintra Alcated                   | 620          | 838         | Ricoh Cy Lad           | 37 10         | 38         | S P R                             | 97 30      | 97 50     |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------|----------------------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| Ilions de                            |                                   | рице          | COURS        | Fracinal                       | 159          | 186 50d |                                  | 115 10       | 11970       | Ricoh Cy Lad           | 1115          | 1120       | S.P.R.<br>Total C.F.M.<br>Ulinest | 63         |           |
|                                      |                                   |               |              | Fromageries But                | 571          | 576     | Sigh (Plant, Hévéan)             | 189 30       | 196 80      | Robect                 | 1130          | 1120       | Uliest                            | 232        |           |
| <u> </u>                             | Aciens Peugest                    | -44           | 42.20        | From. Paul Renard              | 371          | 371     | Stirpings                        | 419          | 418         | 1                      |               |            | •                                 | •          |           |
| Cours du 18 augst                    | A.G.F. (St Cant.)                 | 360           | 365          | GAN                            | 689          | 670     | SMAC Acifecial                   | 153          | 153         |                        |               |            |                                   |            |           |
| 42 E/D                               | A.G.P. Via                        | 3140<br>63 10 | 3140         | Gaussiont                      | 583          | 581     | Solid financilla                 | 330          | 330         | VALEURS                | Émission      | Racket     | VALEURS                           | Emission   | Rechet    |
| 42 5/8<br>63 7/8<br>38 7/8<br>48 1/4 | Agr. inc. Madag<br>Alired Herlicq | 78            |              | Gazet Easts                    | 1119         | 1105    | Sofio                            | 151          | 151 20      | VALEURS                | frais incl.   | Aust       | YALEUND                           | Francisco. | met       |
| 38 7/8                               |                                   | 300           | 303          | Genvrain                       | 110          | ****    | Solicomi                         | 375          | 375         | ·                      |               |            |                                   |            |           |
| 48 1/4                               | Allobroge<br>André Roudière       | 72.80         |              | Gér. Ann. Hold                 | 23 15        | 24 80   | S.O.F.LP. 040                    | 103          | 113 d       | 1                      | . 61          | CAV        | 7 18/8                            |            |           |
| I 485/8 I                            | Apolic, Hydraul                   | 290           | 295 "        | Gerhand (Ly)                   |              | 555     | Sofragi                          | 740          | 740         |                        |               |            |                                   |            |           |
| 68 3/4<br>38 1/8                     | Arbei                             | 39 50         |              | Géveloz                        | . 90         | 90 d    | Social                           |              |             | Actions france         |               |            | Laffitte France                   |            |           |
| 56 1/4                               | Artois                            | 312           | 318          | Gr. Fin. Constr                | 165          | 168 20  | Soudure Autog                    | 85           | 87          | Actions lovestist      | 285 38        |            | Luffine-Obig                      | 135 25     |           |
| 47 3/8                               | Ar Ch. Loire                      | 12 10         | 13 d         | Gds Mool. Corbeil              | 85 20        | 88      | SPE6                             | 265          | 89 50       | Actions effectives     | 306 21        |            | Laffice-Rand                      | 199 73     | 190 67    |
| 447/8                                | Assessment Rev                    | 14            | 14           | Gds Mool. Paris                | 264          | 265     | Speichin                         | 171 60       |             | Audicusi               | 324 87        |            | Luffitte-Tokyo                    | 858 81     | 819 87    |
| 68 1/2                               | Sain C. Montes                    | 83 90         |              | Groupe Victoire                | 395          | 400     | SP1                              | 154 90       | 153 50      | A.G.F. 6000            |               |            | Lion-Associations                 |            |           |
| 28.7/8<br>121.5/8                    | Santorio                          | 405           | 404          | G. Transp. Incl                | 127          | 126     | Sole Bationciles                 | 148          | 148         | Aglieto                |               |            | Listet partefetile                | 484 02     | 482 07    |
| 42 1/8                               | Banque Hypoth. Eur.               | 334           |              | Heard-U.C.F                    | 38 50        | 39      | Stami                            | 239          | 240         | Abs                    | 224 55        | 214-37     | Machine Continue.                 | 329 32     | 314 39    |
| 32 1/2                               | Blanzy-Ouest                      | 282           | 282          | Handinson                      | 29           | 29 90   | Synchelatio                      | 291          | 302 fb      | ALTO                   | 182 73        | 174 44     | Monacic                           | 52375 28   | 52375 28  |
| 38 1/2<br>60 5/8                     | B.N.P. intercontin                | 85            | 85           | Hydro-Energie                  | 91 50        | 95 d    | Teitringer                       | 469          | 489         | Acudeque Gestico:      |               | 532 13     | Main Chilgrican                   | 455 67     | 435 01    |
| 60 5/B                               | Bénédictina                       | 1210          | 1230         | Hydroc. St-Denis               | <b>67 90</b> |         | Testus Accustos                  | 100 20       | 22 n        | Associc                | 20752.04      |            | Metio Aeros.                      | 21620 03   | 21576 88  |
| 37 5/8                               | Bon-Marché                        | 79            | 82 15        | Immindo S.A                    | 169 50       | 170     | Thann or Made.                   | 48           |             | Bourse Installation    | 290 74        |            | Neto-Epergne                      |            | 11820 83  |
| 29 5/8<br>64 3/4                     | Borie                             | 312           | 307          | Imminvest                      | 123 80       | 123 80  | Tisamétai                        | 30 90        | 30 9n       | Capital Plus           | 1182 98       | 1182.98    | Nation-littles.                   | 908 16     | 865 96    |
| 27 5/8<br>43 3/4<br>45 5/8           | Brane. Glac. int                  | 520           | 520          | Insnobel                       | 245          |         | Tour Biffel                      |              | 286         | Ç.D                    | 814 40        |            | Natio Placements                  |            |           |
| 43 3/4                               | Calf                              | 360           | 360          | Immobenque                     | 409          | 409     | Train S.A                        | 200          | 200         | Convertinano           | 255 87        |            | Hudo-Volume                       |            |           |
| 455/B                                | Cumbodge                          | 164 20        |              | immob. Maraelle                | 1286<br>329  |         | Uliner S.M.D.                    |              | 150         | Contenta               | 1034 98       |            | Oblisem                           | 161 18     | 153 67    |
| —— i                                 | CAME                              | 97 80         | 98           | Immofice                       | 323          | 335     | Ugimo                            | 173          | 176         | Credister              | 403 88        | 365 57     | Pacifique St. Honoré              | 417 67     |           |
|                                      | Campenon Bern<br>Caout. Padang    | 196<br>260    | 196          | Imp. GLang<br>Industriells Cia | 576          | 577     | United                           | 475          | 470         | Cross. leanabil        |               |            | Pather Sparges                    |            |           |
|                                      | Carbona-Lonzina                   | 250<br>54 10  | 52           | Interior (act.)                | 315          | 310 10  | Unidel                           | 140          | 138         | Dénéer                 | 61628 23      |            | Pastes Gestion                    | 538 83     | 514 40    |
| 1                                    | Carpand S.A                       | 100           | 100          |                                | 52 80        | 55 T    | UAP.                             |              | 580         | Drouget-France         |               |            | Patrimoine Retails                | 1079 14    | 1057 98   |
|                                      | Caves Roquefort                   | 751           | 790          | Jaager<br>Kinta S.A            | 620          | 640     | Union Brasseries                 | 56           | 56          | Drouget Investige      | B\$5 91       | 864 35     | Phonix Placements                 | 225 43     | 224 31    |
| oot été                              | CEGFig                            | 130           | 131 80       | Lafitte-Ball                   | 238 50       | 235     | Union Hebit.                     | 224          | 224         | Drovet-Sácuská         |               | 181 07     | Figs beatis                       | 391 13     | 373 39    |
|                                      | CEM.                              | 30            | 30 30        | Lambert Friens                 | 39 50        | 48      | Us. Imm. France                  | 222          | 227         | Energia                | 253 68        |            | Province Investige                | 258 08     |           |
|                                      | Centen, Blanzy                    | 710           | 710          |                                | 102 10       | 105     |                                  | 275          | 274 80      | Epercount Sicer        | 5872 62       |            | Readen, St-Hanaré                 | 11337 55   |           |
| rlandais                             | Contract (Hy)                     | 105           | 101 o        | Lampes<br>La Brosse-Dupont     | 95 20        |         | Un. ledi. Crédit                 |              |             | Epurgon Associations . | 22833 59      |            | Sécur. Mahiliba                   | 394.62     |           |
| stre. un                             | Cerabati                          | 62            | l            | Lebon Cle                      | 611          | 612     | Uénor                            | 1 12<br>174  | 1 17        | Eperges-Croiss         |               |            | Secont terms                      | 11350 39   |           |
| e Clorins                            | C.F.F. Ferralites                 | 111 10        | 112 90       | Lille Bonnières                | 245          | 245     | UTA                              |              | 167         | Epargee Industr        | 415 31        |            | Silver, Metal Disc                | 328 89     | 313 97    |
|                                      | CFS                               | 595           |              | Locabel Impob                  | 384          | =====   | Vincey Bourget (96y) .           | 49.50        | 675d<br>51  | The lease services     | 692 20        |            | Sflection-Readers                 | 185 99     | 158 46    |
| résultat                             | C618                              | ••••          |              | Loca Extension                 | 135          | 132     | Visite:                          | 48 30<br>228 | 228         | Epergee-Oblig          | 170 93        |            | Select. Val. Franç                | 183 75     |           |
| e florins                            | C.G.Maritima                      | 840           | j            | Locatinancière                 | 183          | 194     | Wetermen S.A                     | 142 10       |             | Eprograe Unia          | 850 10        |            | Scar-Associations                 | 1017 08    |           |
| ffaires                              | C.E.V                             | 69            | 81 d         | Locatel                        | 327 80       | 326     | Brass, de Marce                  |              |             | Epargra-Valor          |               |            | SFL k. et és                      | 447        | 426 73    |
| 6). Mal-                             | Chambon (ML)                      | 310           | 320          | Lordex (Ny)                    | 105          |         | Brass, Ouest-Afr                 | 20 30        | 20 40       | Eperoblic              |               |            | Stewart                           | 446 12     |           |
| t la pre-                            | Chambourcy (ML)                   | 1169          | 1169         | Loure                          | 270          | 273 50  |                                  |              |             | Eurocic                | 8478 01       |            | Scar 5000                         | 194 70     |           |
| e d'Ein-                             | Champex (Ny)                      | 102 -         | 102          | Luchaire S.A.                  | 143          | 141     | Étrang                           | òres         | -           | Euro Columnia          | 384.05        |            | Siehen                            |            |           |
|                                      | Chim. Gds Parcessa .              | 50 70         | 5280         | Machines Bull                  | 36 30        | 36 30   | rnanf                            | G  08        |             | Fonciar Investiga      | <b>197 93</b> |            | Simm                              | 308 33     |           |
| tier, sur                            | C.L Maritime                      | 305 50<br>184 |              | Nacesins Unioriz               | 57 90        | 57      | i                                |              |             | France Germania        | 271 29        |            | Shaneb                            | 188.39     | 179 65    |
| l'affaires                           | Ciments Vicat                     | 126           | 185<br>  125 | Magnent S.A                    | 49           |         | AEG                              | 270          | ***         | Frace Investice        |               |            | Shirter                           | 365 67     |           |
| os faites                            | Citram (6)                        | 270           | 280 80       | Maritimes Part                 | 134          | 134     | Akao                             | 259          | 284         | Fr. Obl. (som)         |               |            | SL-6#                             |            |           |
| ١.                                   | CL MA (FrBail)                    | 350           | 350          | Marocaine Cie                  | 32           | 35 60 d | Alcan Alum                       | 390          | 395<br>1460 | Francis                | 226 44        |            | STE                               | 77644      |           |
|                                      | CMM Mar Mades                     | 5 40          |              | Marsaile Créd                  | l 1          |         | Algumenten Sande                 | 1435         |             | Fructider              | 226 07        | 215 82     | S.KL                              | 1090 37    |           |
| re aug-                              | Cochery                           | 53 50         |              | Métal Déployé                  | 275          | 276 10  | Am. Pstroffee                    | 610          | 620         | Proceibance            | 393 34        |            | Softiment                         |            |           |
|                                      | Cofradel (Ly)                     | 400           | 400          | M.H.                           | 48           | 38.80   | Arbed                            | 210          | 235         | Fraction               | 66663 16      |            | Segepargae                        | 327 54     |           |
| porté à                              | Cogili                            | 203           | 204          | Mic                            | 250          | ••••    | Asturigene Mines , .             | 80<br>100    | 90<br>99    | Gestion Associations   | 108 95        |            | Sogunar                           | 86191      |           |
| ission à                             | Comindes                          | 394           | 394          | Mors                           | 460          | 481     | Banco Central<br>Boo Poo Espendi | 84           | 84<br>84    | Gestion Mobilier       | 669 18        |            | Segister                          |            |           |
| 50 DM                                | Cossiples                         | 149 30        |              | Nedella S.A                    | 69 70        | 80 90   | B. N. Maxique                    | 7 25         |             | Gest. Rendement        | 477 45        |            | Sold involve                      | 482 49     |           |
| ance an                              | Corno, Lycon-Aleen.               | 194           | 191 10       | Nevel Worms                    | 126          | 125 80  | 8. Réal Internat                 | 39500        | 39500       | Gest. S&L France       | 349 25        |            | U.A.P. Investige                  |            |           |
| on sera                              | Concorde (La)                     | 249           | 260          | Nevig. (Net. de)               | 64 50        | 54      | Sariow Rand                      | 120          | 120         | Hausaram Oblig         | 1187 80       |            | Unifrance                         | 23674      | 228       |
| Le pro-                              | C.M.P.                            | 16 40         | 17 d         | Nicolas                        | 327 10       | 315 60  | Blyvoor                          | 180          | 120         | Horizon                | 584 26        |            | Unitabiler                        |            | 589 GS    |
|                                      | Conte S.A. (Li)                   | 18 50         | 17 0         | Nodet Gougis                   | 59           |         | Soweter                          | 38           | 38 50       | LMEST                  | 341 86        |            | Unigestice                        | 613 27     |           |
| financer                             | Crédit (C.F.B.)                   | 195           | 203          | OPB Parbes                     | 114 40       | 114 40  | British Petroleum                | 70 10        |             | Jado-Sauz Valents      | 656 85        | 627 05     | Uni-Japon                         | 1060 88    | 1012 77   |
|                                      | Cried. Gén. Ind                   | 381           | 383          | Optorg                         | 85           | 87      | Br. Lambert                      | 480          |             | ied trançaise          | 12162 31      | 12152 31   | University                        |            |           |
| !                                    | Crédit Univers                    | 433           |              | Origani Desercisa              | 140 30       | 144 30  | Caland Holdings                  | 110 30       | 120         | isterablig.            | 10069 64      | 9613024    |                                   | 12456 47   | 12456 47  |
| EALA                                 | Créditel                          | 100 20        | 101 20       | Palais Nouveauté               | 302          | 308     | Canadian Pacific                 |              |             | International France   | 258 C2        |            | Valores                           | 399 88     |           |
| i'I.B.M                              | C. Sabl. Selse                    | 116           |              | Paris France                   | 125 50       |         | Cockeriti-Ougre                  | 20 1         |             | intervaleus leckst     | 376 87        | 359 78     | Valor                             | 1051140    | 10459 10  |
| escal de                             | Derblay S.A                       |               | 143 50 d     | Parie-Oriéans                  | 115 50       |         | Cominco                          |              |             | least Obligation       |               | 11868 38 ( | Valuati                           |            | 115100 47 |
| s'effec-                             | De Dietrich                       | 315 10        | 314          | Part, Fin. Gest, Im.           | 220          | 220     | Comraerzhenk                     | 690          | 685         | levest. St-Honori      |               | 885 54     | Warns Investige                   |            |           |
|                                      | Degressont                        | 182           | 175          | Pathé-Cinéma                   |              |         | Courtaulds                       |              |             | Laffitie est terme     | 113168 94     |            | ł                                 |            |           |
| fin sen-                             | In-Islanda C A                    | 100           | 100          |                                |              |         |                                  |              |             |                        |               |            |                                   | <b>.</b> . |           |

| 1 dolla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r (en yess)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | 18 selt<br>242,95                                                                                         | 19 aoêt<br>243,70                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           | ra pro<br>ibre.                                                                                                                                                                                 | gressivament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jusqu'                                                                                                                                                                                           | à là fii                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ı sep-                                                                                                                                | Dalaiende S                                                                                                                                                                                                                                          | <b>A</b>                                                                                                                        | 186   190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Path                                                                                                                                                | Marconi                                                                                                                                                         | 1                                                                     | 34 13                                                                                                                                                                                                                 | š   D                                                                                                                                                               | urt. and Kraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 718                                                                                                                                                 | 720                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Espension .                                                                                                                                                                                                     | 62                                                                                                               | 9 23 600 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\delta</b> :                                                                                                                                                                           | prix précé                                                                                                                                                                                    | ident .                                                                                                                                                                                                        | :                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compte terru de le brilèveté du délai qui nous est imparti pour publier le cote complète dans nos desnières éditions, nous pourrions être contraints parfois à ne pas donner les dernières cours. Dans ce ces ceur-ci figurarellent le lendemain dans le première édition.  Marché à terme  La Chambre syndicale a décidé de prolonger, après la clôture, la cotetion des valeurs ayant été excaptionnellement l'objet de transactions extre 14 h. 15 et 14 h. 30. Pour cette raison, nous ne pouvons plus garantir l'axactitude des demiers cours de l'après-midi. |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | cette                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Compan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALEURS                                                                                                                                                                                                                     | Cours<br>précéd.                                                                                                | Premier<br>cours                                                                                          | Demier<br>cours                                                                                                                                                  | Corept.<br>Premier<br>cours                                                                                                                                                                               | Compen-<br>setion                                                                                                                                                                               | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>prácád.                                                                                                                                                                                 | Pression<br>COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Demier<br>cours                                                                                                                       | Compt.<br>Praction<br>cours                                                                                                                                                                                                                          | Compan-<br>stron                                                                                                                | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                    | Pressier<br>cours                                                                                                                                               | Dernier<br>cours                                                      | Corept.<br>Premier<br>cours                                                                                                                                                                                           | Compen-<br>senion                                                                                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                    | Pressier<br>cours                                                                                                                                                                                                 | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Compt.<br>Premier<br>cours                                                                                                                                                                                      | Compen-<br>section                                                                                               | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                          | Premier<br>Cours                                                                                                                                                                              | Domier<br>cours                                                                                                                                                                                                | Compt.<br>Premier<br>cours                                                                           |
| 2125<br>3076<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bongain S.A                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | 182 50<br>745<br>467<br>293 50<br>66 50<br>140<br>1120<br>315<br>288 80                                   | 1048<br>451<br>216 80<br>477<br>296 20                                                                                                                           | 2160<br>3024<br>182 50<br>731<br>460 19<br>291<br>133 10<br>1120<br>283 20<br>1020<br>216 60<br>471 10<br>280<br>107<br>107<br>1383<br>1600<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>19 | 410<br>7050<br>630<br>880<br>1377<br>23 28<br>330<br>1070<br>330<br>530<br>570<br>1040<br>220<br>570<br>149<br>142<br>143<br>149<br>149<br>149<br>149<br>149<br>149<br>149<br>149<br>149<br>149 | Eurotrace Europe of 1 Facon Fichel-backle Finestel Finest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88<br>390<br>1137<br>1164<br>331<br>316<br>1075<br>220<br>521<br>129<br>154<br>147<br>329<br>129<br>129<br>129<br>129<br>131<br>147<br>329<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>1 | 90<br>430<br>137<br>1190<br>340<br>325<br>1105<br>292<br>67 80<br>221<br>298<br>898<br>1315<br>291<br>298<br>351<br>159 80<br>147 80<br>129<br>2020<br>1090<br>232<br>533<br>1090<br>467 50<br>885<br>885<br>885<br>1090<br>487 50<br>885<br>886<br>886<br>887<br>887<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888 | 147 80<br>351<br>281 20<br>2010<br>1085<br>232<br>533<br>699<br>467 50<br>885<br>96 50                                                | 457<br>685<br>539<br>618<br>582<br>148<br>582<br>1188<br>234<br>1390<br>1390<br>1390<br>125<br>221<br>221<br>222<br>20<br>680<br>157<br>146<br>361<br>202<br>202<br>203<br>203<br>205<br>205<br>205<br>205<br>205<br>205<br>205<br>205<br>205<br>205 | 15 50<br>81<br>25<br>99<br>350<br>240<br>880<br>123                                                                             | Schneider<br>S.C.O.A.<br>S.C.R.E.G.<br>Seb<br>Selimeg<br>S.F.L.M.<br>S.G.ES.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 334<br>1095<br>740<br>248<br>102 30<br>140<br>96<br>140<br>915<br>146<br>1150<br>300<br>250<br>14 50<br>12 20<br>103 80<br>323<br>233<br>855<br>145 | 740<br>247<br>105 80<br>1175<br>418<br>96<br>1085<br>432<br>915<br>145<br>1150<br>315<br>422<br>249<br>15 50<br>108<br>28<br>103 90<br>324<br>235<br>671<br>145 | 95 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                             | 414 90<br>765<br>180<br>41<br>55<br>178<br>80<br>117<br>80<br>117<br>80<br>117<br>80<br>117<br>80<br>117<br>103<br>80<br>117<br>103<br>80<br>143<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>10 | 47<br>545<br>330<br>105<br>1350<br>1350<br>1355<br>490<br>205<br>580<br>385<br>610<br>496<br>280<br>376<br>545<br>786<br>89<br>250<br>37<br>81<br>157<br>1280<br>56 | R. Ottomene BASF (Atd) Bayer Buffelsford Charler Charl | 189 402 50 522 710 206 50 555 421 615 532 291 50 374 60 530 751 95 60 271 90 38 80 656 90 50 189 90 1308 472                                        | 950<br>634<br>572<br>44 80<br>5329<br>112 80<br>11305 51<br>192 50<br>192 50<br>192 50<br>192 50<br>192 50<br>193 50<br>5745<br>428 50<br>5745<br>5748 20<br>270 38 80<br>652 92 30<br>174 80<br>174 80<br>175 80 | 961<br>660<br>665<br>635<br>686<br>44 60<br>5329<br>112 80<br>329<br>112 80<br>399<br>204 80<br>546<br>427<br>624<br>427<br>624<br>427<br>624<br>776<br>624<br>777<br>624<br>777<br>624<br>777<br>624<br>777<br>624<br>777<br>625<br>777<br>626<br>97<br>777<br>778<br>779<br>779<br>779<br>779<br>779 | 942<br>665<br>630<br>683<br>44 60<br>516<br>325<br>1194<br>400<br>528<br>705<br>204<br>420 50<br>523<br>291 20<br>388 50<br>515<br>750<br>38 80<br>650<br>92 30<br>171 40<br>1309<br>452<br>2 30<br>1309<br>452 | •                                                                                                                | Metweihita Merck Minnesotr M | 20910<br>882<br>1198<br>663<br>178 50<br>591<br>1290<br>1825<br>523<br>103 90<br>477<br>650<br>1437<br>147<br>246 50<br>750<br>1450<br>1450<br>1450<br>1450<br>1450<br>1450<br>1450<br>14 | 1055<br>850<br>20970<br>855<br>1230<br>689<br>173 50<br>541<br>596<br>1233<br>1820<br>140<br>105 90<br>483<br>655<br>163<br>1428<br>145 60<br>249<br>770<br>750<br>1455<br>611<br>480<br>3 02 | 72 50<br>1065<br>850<br>351<br>20970<br>851<br>2299<br>888<br>173<br>541<br>1229<br>888<br>173<br>1541<br>1229<br>1620<br>1620<br>483<br>967<br>102<br>248 90<br>770<br>749<br>1450<br>662<br>6901<br>490<br>3 | 72 70 1040 840 840 2550 20560 840 1219 660 176 533 1300 1620 530 105 60 483 650 101 1439 1445 50 245 |
| 14<br>172<br>1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chiers-Chihil                                                                                                                                                                                                               | 14 25<br>184<br>1320<br>890                                                                                     | 14 25<br>188<br>1310<br>698                                                                               | 14 25<br>188<br>1325<br>696                                                                                                                                      | 14<br>185<br>1310<br>895                                                                                                                                                                                  | 55<br>980<br>880<br>1040                                                                                                                                                                        | Mar. Wendel Martel Merio Gerin Matra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58 80<br>1110<br>840<br>970                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59<br>1115<br>825<br>998                                                                                                              | 59<br>1100<br>820<br>985                                                                                                                                                                                                                             | 430<br>255<br>121                                                                                                               | Sign, Ent. St<br>Silic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 675<br>426<br>265<br>123                                                                                                                            | 680<br>420<br>268<br>123 60                                                                                                                                     | 680<br>427<br>268<br>123 50                                           | 671<br>411 80<br>265<br>124                                                                                                                                                                                           | CC                                                                                                                                                                  | OTE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHA                                                                                                                                                 | NGE                                                                                                                                                                                                               | s <sup>∞</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iurs des<br>Aux guic                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  | MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CHÉ L                                                                                                                                                                                     | LIBRE                                                                                                                                                                                         | DE L                                                                                                                                                                                                           | 'OR                                                                                                  |
| 720<br>97<br>174<br>210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Codetei Coles                                                                                                                                                                                                               | 97<br>167<br>218                                                                                                | 97<br>158<br>218                                                                                          | 97<br>188<br>218                                                                                                                                                 | 96 10<br>166 10<br>218                                                                                                                                                                                    | 730<br>920<br>125                                                                                                                                                                               | Michigan<br>Michi (Cie)<br>Mines Kall (Sol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 745<br>978<br>110 90                                                                                                                                                                             | 759<br>985<br>117                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 767<br>985<br>117                                                                                                                     | 751<br>970<br>115                                                                                                                                                                                                                                    | 920<br>400<br>340                                                                                                               | Skis Rossignal .<br>Sogerap<br>Sommer-Alib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000<br>408 50<br>384                                                                                                                               | 1005<br>431<br>391                                                                                                                                              | 1006<br>428<br>391                                                    | 985<br>427<br>384                                                                                                                                                                                                     | MAR                                                                                                                                                                 | CHÉ OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COURS<br>préc.                                                                                                                                      | COUI<br>18/8                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chet                                                                                                                                                                                                            | Vente                                                                                                            | MONNAIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ET DEVIS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               | OURS<br>néc.                                                                                                                                                                                                   | COURS<br>18/8                                                                                        |
| 2107<br>240<br>415<br>183<br>380<br>30<br>106<br>290<br>615<br>475<br>54<br>775<br>360<br>163<br>1560<br>305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Corept. Estrapt. Corept. Mod. Créde Fonciar Créde F. Inst. Créde Nat. Cressol-Loire Cressol-Loire Cressol-Loire Cressol-Loire Cas. Saupiquet Denty Docis Franca D.M.C. Durrer Estex (Gén.) Estavisaine — (certific.) Essior | 111<br>256<br>459<br>183<br>36 95<br>130<br>265<br>263<br>668<br>639<br>70 90<br>920<br>374<br>174 90<br>167 40 | 113<br>254 80<br>462<br>184 80<br>37 80<br>131<br>286<br>1000<br>572<br>72 30<br>948<br>370<br>187<br>179 | 113<br>2265<br>462<br>184 80<br>340<br>382<br>132<br>286<br>1018<br>572 0<br>945<br>353 80<br>188<br>189<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199 | 111 10<br>267 80<br>181 E0<br>346<br>37 30<br>285 E0<br>981<br>71<br>672<br>6<br>553<br>71<br>187<br>176<br>1550<br>345 50                                                                                | 42<br>1240<br>515<br>81<br>185<br>8<br>52<br>200<br>68<br><br>58<br>490<br>123                                                                                                                  | M.M. Penerroya<br>Molt. Largy-S.<br>Monlinex<br>Merula, Metals<br>Menda Hertes<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est<br>Mond-Est | 45<br>1223<br>545<br>81<br>444<br>180<br>685<br>4880<br>300<br>68 10<br>731<br>173 40<br>1005<br>136 20<br>1808<br>58 90<br>550<br>138 80                                                        | 47 50<br>300<br>68 10<br>740<br>176<br>1025<br>139<br>1830                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 20<br>1238<br>547<br>81<br>454<br>182<br>6 40<br>47 50<br>300<br>68 10<br>740<br>176<br>1030<br>139<br>1838<br>57<br>650<br>138 50 | 47<br>1240<br>540<br>78 80<br>451<br>178 40<br>5 65<br>47<br>300<br>88<br>740<br>174<br>1025<br>138 40<br>1810<br>57<br>540                                                                                                                          | 330<br>300<br>1040<br>139<br>1640<br>1164<br>415<br>148<br>230<br>70<br>1470<br>735<br>1010<br>280<br>725<br>850<br>225<br>1270 | Source Pernier Teles Lucranic Trit Black Thornson-C.S.F. T.R.T. LUF.R. L | 312<br>1090<br>150<br>1790<br>188 90<br>442<br>183 50<br>275<br>50<br>1485<br>804<br>1290<br>288 50<br>737<br>6890<br>222                           | 332 50<br>315 10<br>1100<br>155<br>1790<br>188<br>441<br>162 50<br>274<br>81 50<br>1485<br>930<br>1280<br>294<br>739<br>680<br>230                              | 332 50<br>315<br>160<br>155<br>1790<br>190<br>441<br>162 50<br>271 50 | 336<br>316<br>316<br>1700<br>154<br>1780<br>186<br>434<br>162 50<br>270 50<br>79 90<br>1486<br>930<br>1250<br>282<br>505<br>688<br>225 50                                                                             | Allerag<br>Belgique<br>Poys Be<br>Denson<br>Nonège<br>Grande<br>Grèce (1<br>Italie (1<br>Suinse (<br>Subde (1<br>Autriche<br>Espagne<br>Portugal<br>Canade          | nis (\$ 1) ne (100 DA) ne (100 DA) 1 (100 B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 85<br>300 82<br>15 011<br>289<br>63 300<br>107 481<br>12 00-<br>8 883<br>5 061<br>371 10<br>101 800<br>42 777<br>5 311<br>6 521<br>6 456<br>3 266 | 0 300 305 5 15 288 0 83 0 107 4 12 2 8 0 389 0 101 4 2 5 5 6 6 8 8 8                                                                                                                                              | 800 25<br>023 1<br>900 25<br>510 8<br>100 10<br>044 1<br>855 051<br>300 30<br>5770 4<br>308<br>486<br>415                                                                                                                                                                                              | 14 500<br>56<br>80<br>05<br>11 760<br>8 250<br>4 847                                                                                                                                                            | 8 250<br>310<br>15 600<br>276<br>88<br>112<br>12 500<br>5 300<br>384<br>108<br>43 800<br>5 700<br>6 700<br>3 350 | Or fin tidle en la<br>Or fin fen linget<br>Pilos fançaise.<br>Pilos fançaise.<br>Pilos auten (20<br>Pilos latins (20<br>Pilos de 10 del<br>Pilos de 5 delle<br>Pilos de 5 delle<br>Pilos de 10 filos<br>Pilos de 10 filos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | )                                                                                                                                                                                         | 4<br>2<br>1                                                                                                                                                                                   | 108000<br>108000<br>704<br>4<br>701<br>897<br>840<br>280<br>1100<br>375<br>500<br>715                                                                                                                          | 107200<br>107400<br>700<br>408<br>704<br>888<br>847<br>4255<br>2080<br>1265<br>4490<br>720           |



# Le Monde

#### UN JOUR DANS LE MONDE

#### IDÉES

2. PRAGUE 1968 : «L'indésirable capitulation», par Pavel Tigrid; «Quinza ans après..., par Antonin Liehm. LU: Histoire du présent : 1939-1982.

#### **ÉTRANGER**

- 3. EHROPE
- 3. AMÉRIQUES 3. DIPLOMATIE
- 4. LA SUERRE AU TCHAB
- La Françe veut prouver à ses alliés
- 5. OCÉAN INDIEN 5. ASIE

#### **POLITIQUE**

6. Cinquième tour des élections municipales : les démons de Rocamadour. Les nouvelles municipalités à l'heure de la revanche : Chambéry, effacer un caccident de percours ».

#### SOCIÉTÉ

- 7. Le projet d'une nouvelle réglementa-
- tion sur les armes. CIRCULATION : les lecteurs du teur de la sécurité routière. SCIENCES.
- 8. EDUCATION.

#### LOISIRS TOURISME

- 9. RENDEZ-VOUS D'ÉTÉ : vacances républicaines ou la politique en maillot 10. HORS DU TEMPS : au Croisic, le re-
- tour du Superbe ; à Amiens, César en Hippisme; Jeux

#### **CULTURE**

13.CINÉMA : Equateur, de Serge Gains

bourg. FESTIVAL ; Hédé et son théâtre. SOIRÉES : la foile revue des Foiles

de la quatrième chaîns.

Bergère.
15. COMMUNICATION : la mise en place

#### ÉCONOMIE

16. CONJONCTURE. 17. AFFAIRES : résctions à la nomination d'un expert chez Peugeot-Taibot.

RADIO-TÉLÉVISION (15) INFORMATIONS SERVICES > (18):

La maison; «Journal officiel»; Météorologie; Loto; Loterie nationale. Annonces classées (18); Carnet (8): Mots croisés (12): Pro-

grammes des spectacles (14); Marchés financiers (21).



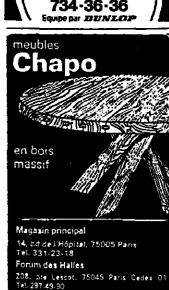

en août

BCD 781-93-11

#### Au Liban

#### Le repli de l'armée israélienne sur la rivière Awali ne serait plus qu'une question de semaines

Jérusalem. - Alors que les relations entre les gouvernements israé-lien et libanais se sont encore détériorées après la visite surprise du ministre israélien de la défense, M. Moshe Arens, le 16 août, à Bey-routh, et tandis qu'à Washington le département d'Etat manifeste son inquiétude en réclamant un « maximum de coordination - entre dirigeants israéliens et libanais, à Jérusalem on continue d'indiquer que l'armée israélienne effectuera très prochainement son repli sur la rivière Awali, et donc évacuera le Chouf, quelle que soit la situation dans cette région.

Sur le terrain, les préparatifs du retrait s'accélèrent. Le chef d'étatmajor de l'armée israélienne, le gé-néral Moshe Levi, vient de déclarer que le « redéploiement » pouvait être accompli « en quelques jours », et que ses troupes n'attendaient plus que la décision finale du gouverneent. Pour sa part, M. Arens a fait savoir, le 17 août, devant la commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense, que le repli sur la rivière Awali n'était plus qu'une question de semaines, au

il a surtout précisé que, si Israël cherchait à faciliter un accord de cessez-le-feu entre milices druzes et chrétiennes dans le Chouf, cela ne pouvait constituer une condition préalable » à l'évacuation de celuici. Paraissant répondre à l'avance au souhait exprimé par le département d'Etat le 18 août à propos d'une concertation entre Beyrouth et Jérusalem avant le repli, M. Arens s'est contenté de déclarer : « Dans ce domaine, il y a beaucoup à faire, mais il reste très peu de temps pour le

Critiquant indirectement les pro-

pres membres de son parti phalan-

giste, le président Amine Gemayel a condamné, jeudi 18 août, la visite à

Beyrouth-Est de M. Moshe Arens,

ministre israélien de la défense.

Dans un communiqué, rendu public à l'issue d'une réunion du cabinet, le

président Gemayel a évoqué sa

grande déception - devant les

contacts directs sur le sol libanais

entre le ministre israélien et des

hommes politiques de la droite chré-

tienne, dont l'ex-président Camille

Chamoun et son propre père,

M. Pierre Gemayel, fondateur des

Le communiqué déplore que des

responsables non libanais se «responsables non italiants se soient permis de circuler à l'inté-rieur des frontières pour avoir des contacts dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont illégaux, violant

ainsi la souveraineté libanaise et

tous les usages internationaux. Le président Gemayel estime que

- l'établissement de contacts,

comme ceux qui ont eu lieu avec le ministre israéllen de la défense, af-

faiblissent l'autorité de l'État et en-

travent son action en vue de rétablir

sa souveraineté sur tout le territoire

ajoute-t-il, mettent en cause l'unité

l'étranger, quel qu'il soit, en vue

d'utiliser la scène libanaise pour ses

propres intérêts, au détriment de l'intérêt du peuple libanais.

**EN AOÛT** 

**SUR PIANOS** 

neuf et occasion

Liban et ouvrent la voie à

libanais . . De tels contacts

Phalanges.

De notre correspondant

entre Saïda et le mont Barouk, est pratiquement achevé. Depuis le dé-but du mois d'août, des dizaines d'engins de terrassement ont participé aux travaux de construction de routes et d'édification des points d'appui ou des postes d'observation qui jalonnent la nouvelle ligne. Celle-ci, il faut le préciser, n'est pas continue; il n'y a pas clôture tout au long du tracé, car l'armée israélienne ne veut pas donner l'impres-sion de s'installer pour longtemps sur ses nouvelles positions. Le gou-vernement de M. Begin entend en effet montrer qu'Israël ne souhaite pas la « partition » du Liban, comme l'en accuse le président Gemayel et tient à signifier qu'il ne s'agit là que d'une étape d'un retrait « total » du territoire libanais. Selon l'état-major israélien, des infrastrutures sont maintenant prêtes, et les unités combattantes, actuellement déployées plus au nord, n'ont plus qu'à se replier.

L'envoyé spécial américain aui Proche-Orient, M. Robert McFar-lane, était de nouveau attendu à Jéisalem le 19 août en provenance de Beyrouth. Les diplomates israéliens s'attendaient qu'il oriente la discussion une fois de plus sur une évacuation sans heurts du Chouf, mais aussi qu'il fasse part de l'état des contacts établis dernièrement par son adjoint, M. Richard Fairbanks, à Damas. L'annonce d'une rencontre entre experts juridiques syriens et américains pour examiner les détails de l'accord israélo-libanais conclu en mai - que Damas dénonce - a fait naître quelques espoirs à Washing-ton et à Beyrouth. Mais à Jérusalem on demeure pour

Le communiqué du chef de l'Etat

a apaisé la colère du premier minis-tre M. Chafic El Wassan, qui a an-

noncé aussitôt qu'il allait reprendre

ses fonctions à la tête du gouverne-

ment. . J'étais certain, a-t-il- dit,

que le chef de l'Etat adopterait une

telle attitude à l'égard de la visite

illégale de M. Moshe Arens. Je re-

prend mes activités sur la base de la

Le gouvernement américain a, en

M. Moshe Arens, affirmant, par la bouche du porte-parole du départe-

ment d'Etat, M. Alan Romberg,

qu'il comprenait « pourquoi M. Arens, en sa capacité de ministre

de la défense, s'était rendu à Bey-

routh pour discuter avec le gouver

nement libanais » du prochain redé-

ploiement des troupes israéliennes au Sud-Liban. M. Romberg a toute-

fois ajouté que la visite de M. Arens

n'avait pas fait l'objet de consulta-tions préalables entre Washington et

Jérusalem. Il n'a fait aucune men-

tion des contacts que le ministre is-

raélien avait eus avec les représen-

tants des . forces libanaises .

SÉRÉNADE RUE DE BIÈVRE

de Bièvre, la plus calme sans doute de Paris, puisqu'elle abrite la rési-dence privée du chef de l'Etat.

Le professeur Choron, dans un

café voisin, vers 19 heures, chantait

d'une voix généreuse quelques airs

irrévérencieux pour un parterre de

faction ont sans doute jugé que le té-

nor troublait l'harmonie de la rue et

la dignité de la République. Embar-

qué, Choron! Arraché à son cher

public pour quelques heures de vio-

L'infortuné directeur de Charlie

raconte, dans l'édition de vendredi

de France-Soir, que les policiers du cinquième arrondissement sont in-

tervenus à la demande de Mª Da-

nielle Mitterrand, qui rentrait chez

elle, à l'heure de l'aubade, et qui au-

rait été dérangée par les couplets dé-

L'Elysée dément formellement et

parle d'une affabulation du cher professeur. A la préfecture de po-

lice, aucune plainte, signale-t-on, au-

cun appel téléphonique n'a été enre-

gistré. Choron, chanteur des rues, a

donc eu la berlue. Seule la maré-

chaussée avait été sensible à sa

Le numéro du « Monde »

daté 19 août 1983

a été tiré à 446 206 exemplaires

bridés du récital.

gouaille. – Ph. Bg.

consommateurs. Les policiers de

- (Reuter-A.F.P.)

contrôlées par le parti phalang

e, justifié jendi la visite de

prise de position présidentielle.

Le tracé de la nouvelle « ligne de le moins sceptique, on continue de défense », longue de 50 kilomètres, ne pas croire à un assouplissement

Le président Gemayel dénonce

la visite de M. Moshe Arens à Revrouth-Est

de la position du gouvernement syrien, et l'on craint par ailleurs que les diplomates américains ne se laissent entraîner par les Syriens à une remise en cause de l'accord israélo-

#### Le voyage de M. Shamir à Bucarest

Le ministre israélien des affaires étrangères, M. Itzhak Shamir, est rentré le 18 août d'une visite officielle en Roumanie. Ce voyage a laissé croire un moment à certains observateurs israéliens que le président Ceauscescu pourrait tenter de jouer un rôle de médiateur entre Israéliens et Américains, d'une part, et Syriens, d'autre part, au sujet du Liban, notamment par le fait que l'on sache que le président Hafez el Assad est attendu à Bucarest pro-

La Roumanie est le seul pays du bloc communiste qui entretienne encore des relations diplomatiques avec Israël, et. en 1977, le président Ceauscescu et son gouvernement (alors que M. Begin venait de faire une visite officielle en Roumanie) ont joué un certain rôle dans le rapprochement entre l'Egypte et Israël avant le voyage historique du président Sadate à Jérusalem. Mais, à son retour, M. Shamir a tenu à préciser qu'il ne fallait pas s'attendre à des développements spectaculaires après ses entretiens avec les dirigeants roumains. Il semble que dans l'immédiat le seul résultat concret de cette visite puisse être éventuellement une intervention du gouvernement roumain auprès de la Syrie et de l'O.L.P. pour faciliter un échange de prisonniers avec Israël.

#### Madrid et Rabat ont signé un accord sur la pêche industrielle

De notre correspondant

Madrid. — Après dix mois de né-gociations difficiles, l'Espagne et le Maroc ont conclu, le jeudi 18 août, un accord de coopération sur la pê-che à l'occasion d'une visite du ministre espagnol des affaires étran-gères, M. Moran, à Rabat. Celui-ci a été reçu par le roi Hassan II.

Un millier de bateaux de pêche espagnols opèrent dans les eaux ter-ritoriales marocaines, soit autant que dans tous les pays de la C.E.E. réunis. L'économie des îles Canaries et de certaines régions côtières d'Andalousie dépend de cette indusrrie qui s'exerçait dans des conditions juridiques précaires. Depuis 1979, en effet, cette activité était régie par un protocole d'accord provisoire sans cesse prorogé mais qui n'avait jamais été formellement ratifié par Rabat. L'insécurité était donc totale, et l'on ne compte plus les bateaux espagnols arraisonnés par les garde-côtes marocains, puis conduites à Casablanca.

L'Espagne se réjouit d'avoir enfin obtenu un accord en bonne et due forme valable quatre ans, mais elle a du accepter des conditions nette-ment moins favorables qu'en 1979. Le Maroc entend en effet défendre ses richesses ichtyologiques. Selon des informations officieuses, Madrid aurait accepté une réduction de 40 % du tomage de la flotte autorisée à pêcher au large du Maroc et une augmentation de 70 % des redevances versées à Rabat. En outre l'Espagne accordera 550 millions de dollars de crédits à faible intérêt.

Le gouvernement marocain a, de plus, établi une « zone de sécurité » interdite aux bateaux espagnols large de 12 milles le long de la côte, au sud d'El-Aioun, une région peu sure en raison des activités du Front Polissario. Cette restriction a soulevé de nombreuses protestations

pérait pas de le rendre rentable. Cela soulagerait l'Etat, qui finance

90 % du déficit d'exploitation

(117 millions de francs), d'une par-

tie de son fardeau - les intérêts et

amortissements (182 millions par

an) demeurant quand même à sa

L'avion ne dessert plus que New-

York au départ de Roissy, mais son succès paraît mieux assuré. Le rem-

plissage moyen, qui était tombé à 54 % ces deux dernières années, de-

vrait remonter à environ 60 % en

1983. On est loin cependant des 71,3 % de 1979. La clientèle étran-

gère représente 75 % des passagers supersoniques. Mais si l'avion est à

peu près plein en ce moment, au dé-part de Paris, l'affluence est beau-

coup plus clairsemée en sens inverse.

Et il n'y a plus qu'un vol quotidien vers les Etats-Unis, ce qui amène à tempérer les propos de M. Giraudet

laissant entrevoir la rentabilité de

l'avion. Pour ne pas perdre d'argent, chaque Concorde devrait voler au

moins sept heures et demie par jour.

Or les sept supersoniques de la com-

pagnie nationale ne font guère

qu'une heure quotidienne de vol chacun. Et l'avenir ne laisse entre-

voir aucune perspective d'extension

aux Canaries, notamment à Lanza-rote qui tire les deux tiers de ses revenus de la pêche à la sardine dans ce dernier secteur, M. Moran a tou-tefois obtenu du Maroc qu'il re-nonce à une seconde « zone de sécarité » aux environs de Tarfaya.

L'inquiétude des pêcheurs espa-gnols est d'autant pins grande que, du côté du Portugal et de la C.E.E. la situation est loin d'être encoursgeante. L'accord de pêche avec Lis-bonne, qui a pris fin le 31 décembre, n'a pas encore été renouvelé, et les bateaux espagnols ne peuvent, de-puis cette date, opérer dans les eaux territoriales portugaises. La pêche reste un des thèmes conflictuels des négociations pour l'entrée de l'Espagne dans la C.E.E. en raison des restrictions que la Grande-Bretagne et l'Irlande cattendent d'autre part imposer à la flotte espagnole. Celle-ci, qui ne compte pas moins de 17 000 bateaux devra certainement être réduite et la reconversion sera

THIERRY MALINIAK.

#### Au Nîgéria

#### LES AFFRONTEMENTS POST-**ÉLECTORAUX ONT FAIT** 43 MORTS

Les élections sénatoriales se dérouleront, samedi 20 août, au Nigéria, sauf dans deux des dix-neuf Etats de la fédération, l'Ondo et l'Oyo, où elles seront ajournées en raison des violences qui ont éclaté à la suite d'allégations de fraude après les élections des gouverneurs samedi

Ces deux Etats étaient jusqu'ici des fiefs du parti de l'Unité du Nigé-ria (U.P.N.) du chef Obafemi Awolowo, principale formation de l'oppofédérale (Fedeco) a annoncé que les élections de l'Oyo étaient reportées au 10 septembre, celles de l'Ondo, où toutes les archives électorales out été brûlées, étant ajournées sine die.

Le calme était revenu, jeudi 18 août, dans les principales villes de l'Etat d'Ondo, dans l'ouest du pays, après les affrontements de ces derniers jours qui ont fait dix morts (dont un policier) à Akuré, capitale de l'Etat, selon le ministre de la police de cet Etat. Dans la ville, des dizaines de carcasses de voitures carbonisées, des centaines de barricades, des dizaines de bâtiments incendiés, témoignent de la

riolence des émeutes. Dans l'Etat d'Oyo, trente-trois personnes ont été tuées et dix-huit blessées, dont quatre policiers. La police de cet Etat précise que douze personnes sont mortes alors que la police s'efforçait de rétablir l'ordre et que vingt et une ont été tuées par des « bandits ». Trois cent neuf personnes ont, d'autre part, été arrêtées et vingt-six maisons brûlées, préciset-on de même source.

Les résultats définitifs des élections des gouverneurs, rendus publics mercredi 17 août, donnent treize des dix-neuf sièges de gouve-neur au National Party of Nigeria (N.P.N.) du président Shehu Shagari, trois à l'U.P.N., deux au parti populaire nigérian et un an Parti de la rédemption populaire. - (A.F.P., A.P., Reuter).

### CONCORDE CONTINUE

### Le supersonique fera-t-il ses frais en 1983 ?

charge.

Les Anglais continuent, alors les claré, jeudi 18 août, qu'il ne déses Français, bon gré mal gré, ne penvent pas faire moins. Le gouvernement vient d'autoriser Air France à acheter le matériel nécessaire à la poursuite de l'exploitation de Concorde. Il est vrai que le supersonique franco-anglais fait l'objet d'un marché léonin : le premier des deux pays qui cesserait de l'utiliser serait condamné à payer la plus grosse part des lourds frais financiers qui courent encore sur l'appareil.

Le Concorde français continuera donc à voler. M. Pierre Giraudet, président d'Air France, a même dé-

#### REDRESSEMENT DU DOLLAR

Après quatre séances de haisse inis-terrompue, le dollar s'est redressé veu-dredi 19 août dans la matinée sur toutes les places financières. C'est ainsi que la devise américaine s'échangeait à 7,97 F à Paris (coatre 7,9175 F la veille), à 2,65 DM à Francfort (contre 2,6278) et à 2,1440 francs suisses à

Après sa forte baisse de ces deraiers jours, une reprise technique était pro-bable, certains opérateurs ayant pu être tentés de prendre leur bénéfice. Ce redressement a en outre été favorisé par une légère tension des taux d'intérêt aux États-Unia et par les incertitudes concernant les décisions que pourrait prendre la Réserve fédérale, dont le co-Le professeur Choron, du men-suel Charlie, a appris à ses dépens, mercredi 17 août, ce qu'il en coûtait de troubler la tranquillité de la rue sité monétaire se réunit mardi pro-

L'or a légèrement fléchi à Londres, le cours de l'once revenunt de 421.50 dollars à 419 dollars environ.

#### **En Iran**

#### **ÉCHEC D'UN ATTENTAT CONTRE UN VÉHICULE DE L'AMBASSADE** DE FRANCE

Téhéran (A.F.P.). - Les artificiers de la police iranienne ont réussi désarmorcer dans la nuit de jeudi vendredi, un • gros engin explosif retardement », placé sous le réservoir de la voiture d'un garde de l'ambassade de France. « L'engin était destiné à exploser

l'intérieur de l'ambassade, et l'essence du réservoir aurait dû provoquer un incendie », a précisé un représentant de l'ambassade.





The transfer of the control of the c Extendidate species y a co Same Cates Carried gint estimate the passent of the Intitute of the second and a second s PARTITIONS CALLED TO BEEN AND A SECURITION OF THE PARTY. MELTING STREET, To make the original to the control of the BEFFREEN AND AND THE SELECTION OF A AND A SELECTION OF A SELECTION

terret de la company de la com

learn of the specience of

Substitute of the second

년 번째 회약 경우 기가 기가 있다.

les Palestiniens a tun apres scar deport mire d'entre eux sous se

 $\mathcal{S}^{(n)} = \mathbb{S}[\mathbf{a}_{n}(\mathbf{x}_{n}(\mathbf{x}_{n}), \mathbf{x}_{n})] + \mathbb{S}[\mathbf{a}_{n}(\mathbf{x}_{n}(\mathbf{x}_{n}), \mathbf{x}_{n}(\mathbf{x}_{n}), \mathbf{x}_{n}(\mathbf{x}_{n}), \mathbf{x}_{n}(\mathbf{x}_{n})]$ 

Professional Control of the Control

Britis green and the second se

Renaus of the second of the se

The following the second to the second to the second

Manager of Party St. of Page 400 . .

Water of the same of

Statement of the control of the cont

Strand of the property of the second of the

To the own with the same of the same of the same of

Menas transfer to the second

Manage of the second

in these boys his threat

Tate envoye special

The state of the s

British de la Constant de la Constan Supple to Trustee des to de colone. All M LIM

Particular of the Armonia of the Arm

Bertine de Comme de la Comme d Committee sees of Francisco and State of the Hold the Parising of the Control of

WJOUR LE JOUR Silence!

Michel Paradian and Administration and Administrati min . Toursup; card our the and of the man and the countries of the same Ma Politique: " of the

The state of the s date sair Michel P que qui consider a service

la prudence des face à la cri Designa W. Marenard Commercial Co BIFT OF BUILDING STATES grown is a fartall gard of a come and so

Fondateur : Hubert Beure M

TO SHARE THE AND S

A Charles Care Commercial Care

Se Same de lan

Fig. 1. State of the state of t dimenents de juig. Man Certain 7 in Facultiers in

e Tanasai, and dele de kilometre, and de Das in the state of

St seneur Consumer and Services Consequent with the services of the s

the transport of the second of the control of the second of t print games colle in sections

t grangue:

The second secon The second second second second

The second secon And the state of t The state of the s Marked . William & said & sewitted . Where the services and the services are services and the services are services and the services and the services are services are services and the services are services are services and the services a The street of the street of the street of

Medical Constant Ments and distance of the second Backe des intellerites de

ALAN WOODROW

Orgeval, Centre Cial "Art de Vivre" Tél.: 975.78.50
Noisy-le-Grand, Centre Clai "Arcades" Tél.: 305.20.79

**Piano** A 5 minutes de La Défense 71, rue de l'Argie, 92250 La Garenne.